Vive polémique après le suicide de M. Lucet à Marseille

LIRE PAGE 32



Directeur: Jacques Fauvet

3,50 F

S, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 69 Toles Paris nº 650572 Tel. : 246-72-23

# M. Mitterrand devant le Parlement de Jérusalem

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

### L'irréductible droit de vivre

45 T. ...

BRANCH STORY

Beforeigner in the state of the

de de viere

IN AND STATISTICS.

: Le referd polonois

ville kolen ....

a Burich ;

· 通過 4件 (1)

**施育学 教育教徒** 

WHAT GHE EN THE

1718 Uniferte . .

State 4 11 11

FACE CALL IN TH

And the second

**通知性的**的 [1]

श्रीकार्य । जन्म क्षेत्रपत्त्र ।

White Heiser !

DESCRIPTION OF THE PERSON OF T

### #### 5 10 11

1500 mach

一日本 できる

nces

1844 KERTERTER, D. 550 F.)

ecrire

Duriez

Billion Constitution

Engh to like

S. A. Extended.

C'est un important discours qu'a pronencé M. François Mitterrand à la Knesset. Faute de satisfaire les protagonistes du conflit israélo-arabe et de permettre un rapide déblocage de la crise - mais qui pourrait prétendre le faire? M. Mitterrand a le mérite de la franchise et de la clarté. Ce n'est pas rien dans une région et à propos d'un affrontement oni nous ont trop accontumés au double langage, an non-dit, aux pires ambiguïtés et aux hypocrisies en tons gepres.

« L'irréductible droit de vivre » qu'a proclamé haut et fort le président de la République s'applique bien sûr, pour lui, su peuple juif, ce peuple «noble et fier dans sa plénitude et sa diversité » - fermule qui constitue une sorte de réparation pour le « sûr de soi et dominateur » ntilisé naguère par le général de Gaulle. Mais ce droit, a aussitôt ajouté M. Mitterrand, est aussi « celui des peuples » qui entourent Israëi, à commencer par les Palestiniens de Gaza et ceux de Cisjordanie. L'exercice logique de ce droit débouche done pour eux sur l'idée de «patrie» et même d'a Ktat a. En prononcant ces deux mois, le président est allé plus loin qu'il ne l'avait tait jusqu'il-présent le même, cu étant Gaza et la Cisjordanie, a-t-il paru écarter la solution « jerdanienne » du-problème palestinien, solution out avait paru un temps aveir ses préférences.

Ferme au niveau des principes. M. Mitterrand a aussi clairement indiqué à l'O.L.P. que, si elle est représentative des combattants palestiniens, elle ne pourra participer à des discussions one si kelle luscrit son droit dans le respect du droit des autres», c'està-dire si elle accepte de reconnaître le droit à l'existence d'Israel Cette restriction majeure entraînera sans aucun doute la désapprobation de bon nombre d'Etats arabes, sans compter celle des dirigeants de l'O.L.P. Mais, en la formulant, M. Mitterrand est logique avec lui-même puisqu'il a affirmé : « Nous ne ménagerous pas nos efforts pour le droit à l'existence sans équivoque d'Israel et pour qu'il lui soit reconnu le droit aux moyens de l'existence.

Autre restriction qui devrait être mai aconeillie dans le camp arabe : l'affirmation par M. Mitterrand que « tout doit être négociable », notamment les frontières d'un futur Etat palestinien. Le président n'a pas été plus explicite, mais il songe sans doute, ayant à l'esprit les problèmes de sécurité d'Israel, à certaines rectifications de frontières et surtout au statut de Jérusalem, à propos duquel on sait qu'il n'est pas favorable à une nouvelle division.

Pas plus que par les Arabes, le président de la République n'a de chances — à court terme en tout cas - d'être entendu par les dirigeants israélieins ou même par la plupart des travallistes. M. Begin s'est d'ailleurs empressé de réaffirmer son opposition à la création d'un Etat palestinien. Il est viai que le président n'attendait pas un miracle, même sur cette Terre sainte Cest un long déblecage psychologique qu'il voudrait provoquer. Reste à savoir si l'amitié, le langage de la raison et de la justice pourrout y parvenir. A condition encore que M. Begin, par une de ces actions spectaculaires dont il a le secret, ne vienne pas bientôt infliger un camouflet au président de la République.

«Le dialogue suppose que chaque partie peut aller au bout de son droit ce qui pour les Palestiniens peut, le moment venu, signifier un Etat»

# M. Begin : un vingt-deuxième État arabe se proposerait de « détruire Israël »

M. Mitterrand a prononcé, ce jeudi 4 mars en fin de matinee devant la Knesset, un discours adressé, au-delà de ses représentants, au e peuple israélien, noble et fier dans sa diversité ». Rappelant « le besoin qu'ent l'un de l'autre nos deux peuples après une longue, trop longue absence », le président de la République s'est défendu de toute întention de « donner des fecons » ou se poser en - arbitro - ou - médiateur »; car - la paix, la liberté et la justice ne se traitent pas par procuration =.

A propos de la crise du Proche-Orient, M. Mitterrand a évoqué « l'irréductible droit de vivre qui est le votre et celui des peuples qui vous entourent », mentionnant Gaza, la Cisjordanie et la cas particulier du Liban. Sur la question palestinienne, il estime « qu'il appartient au peuple palestinien, comme aux autres de quelque origine qu'ils solent de décider lui-même de son sort à l'unique condition qu'ils inscrivent leurs droits dans le respect du droit des autres ».

Appelant à un dialogue qui « suppose le renoncement présiable et mutuel à la guerre

Accuellant avec chaleur son qu'elle a été l'une des premières à établir des relations diplomatihôte, le président de la Knesset a, dans une brève allocution, ques avec votre jeune Etat, devancé, je crois de justesse, assuré que M. Mitterrand « avait comme on s'empressait à l'époque, une occasion d'assurer sa place par l'Union soviétique et les dans l'histoire » et déclaré Etats-Unis d'Amérique. notamment: «Si la force s'ec-» Rile a contribué par la suite, compagne d'une vision et d'une comme elle devait le faire, mais en morals, la France rayonnera dans ajoutant cette inestimable va-

Le président de la République : leur qui se nomme l'amitié, à

discourse d'une demi-houre dont vois le texte interrel : . Pout cette première visite d'un chef de l'État français au peuple d'Israel, sur sa terre et chez lui, te venz vous dire mesdames. messieurs les députés, l'honneur que je ressens d'être votre hôte, et du haut de la tribune qui symbolise votre démocratie, de pouvoir ici saker en vous les représentants de ce peuple noble et fier dans sa plénitude et sa diver-

» Je vous remercie, monsieur le

a alors pris la parole pour un

le monde entier.»

président, des paroles que vous venez de prononcer; vous avez eu raison de rappeler que nos pays n'avaient pas eu besoin d'attendre les fastes officiels pour s'estimer et se comprendre, pour se reconnaftre, et pour se rencontrer. Que de fois en effet, l'histoire n'a-t-elle pas associé nos efforts, assemblé nos espoirs, réuni nos destins. Au cours du dernier tiers de siècle, des liens personnels innombrables se sont tissés entre a France et Israël Mais aussi des liens organiques et publics.

> C'est ainsi que la France s'est affirmée, dès le point de départ comme l'un des plus constants défenseurs de votre entrée, en tant que people indépendant et mastre de ses choix, dans la com-

mmauté des nations. C'est ainsi

directe ou indirecte », M. Mitterrand s'est écrié - comment l'O.L.P. qui parie au nom des combattants eput-elle espérer s'asseoir à la table de négociations tant qu'elle déniera le principal, le droit d'exister et les moyens de sa

sécurité à Israël » ? Le président de la République a ajouté : - Le dialogue suppose que chaque partie peut aller au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens comme pour les autres, paut le moment venu. signifier un Etat. »

Dans sa réponse, M. Menahem Begin a dénoncé à nouveau toute création d'un Etat palestinien « dont le seul but sarait de détruire l'Etat juit ». Prenant ensuite la parole, M. Shimon Pérès, chef de l'opposition travallliste, s'est félicité que M. Mitterrand ait appuyé les accords de Camp David et a à nouveau préconisé une solution « jordanienne » du problème

Jeudi matin, le président de la Réoublique avait eu une rencontre amicale avec le chet de l'opposition. Il s'était ensuite rendu à Yad Vashem, le mémorial des martyrs juifs, puis avait déposé une gerbe au mont Herzi. Après la séance de la Knesset, il devait être l'hôte

pour un déjouner de travail de M. Begin. Dans l'après-midi il devalt se rendre à l'université hébralque de Givat Ram, pour recevoir le diplôme de docteur honoris causa. Le second entretien avec M. Begin devait avoir lieu un peu plus tard. Une première rencontre a eu lleu mercredi; elle a porté essentiellement sur ie problème palestinien et n'a pas permis un rapprochement de points de vue.

Dans la soirée de jeudi M. Mitterrand offre un diner à l'hôtel King David en l'honneur du président israélien M. Navon. Auparavant il doit tenir une conférence de presse conjointe avec

Parallélement à ce programme très chargé, M. Cheysson devait recevoir jeudi après-midi quatre ou cinq personnalités arabes des territoires occupés au Consulat général de France.

C'est vendredi en début d'après-midi que M. Mitterrand quittera israel après une brève visite le matin à Saint-Jean-d'Acra et à un kibboutz voisin. Avant de quitter le pays. le président offrira une réception à Tel-Aviv pour environ mille cinq cents membres de la communautė française.

> lors d'admirer les travaux qui ont été autant de signes de votre vitalité, de votre foi dans l'avenir. (Lire la suite page 4.)

français, d'un seul cœur, a vibré

lors de la création de l'Etat

d'Israel. L'holocauste est dans son

esprit indissociable de votre re-

naissance. Il n'a pas cessé depuis

### Un entretien avec M. Jean Le Garrec sur l'organisation du secteur public

Le 101 de nationalisation promulguée, la tâche de M. Jean Le Garrec n'en est pas pour antent terminée. Le secrétaire d'Etat chargé de l'extension du secteur public doit élaborer les textes qui préciseront l'organisation de ce secteur et les moyens à mettre en service pour le « démocratiser ». Sur ces deux points la réflexion est largement

Ainsi, M. Le Garrec précise-t-il dans l'entretien qu'il nous a accordé que « les entreprises qui sont entrées dans le secteur public par la loi ne pourront en sortir que par la loi a, rappelant que l'emploi dans les firmes nationalisées « ne sera pas garanti par un

Page 29

### Chômage et société

le début d'une étude de PHILIPPE D'IRIBARNE

# L'insécurité dans l'abondance

Dans la famille européenne, la France ne joue pas le rôle de Cendrillon. Selon les chiffres publiés par la Commission de Bruxelles, c'est elle au contraire qui tlent le premier rang du peloton des Dix pour la hausse du pouvoir d'achat en 1981 : la

affermir voire présence sur la

scène du monde et à garantit votre séculité de rappelle ces

Estes mon pour en tres goire. ou pour solliciter je ne sais

quelle gratitude. Israël doit

d'abord d'exister à la vaillance

de ses fils, an labeur de son

peuple, à la fidélité d'une indéra-

cinable experience. Mais quand

il lui fallut dénombrer ses forces

et ses amis pour accomplir l'ul-

time étape, celle du dreit

France, mesdames, messieurs, la

n Oui, le peuple, français est

'ami du peuple d'Israël. Encore

marqué du souvenir des années

noires et des cruelles épreuves

des communantes juives, le peuple

reconnu sur son sol retrouvé,

France était à ses côtés.

par PIERRE DROUIN rémunération réelle des salariés par tête aurait augmenté de 2,3 % (1), alors qu'elle a baissé partout silleurs et parfois fortement (- 3 % aux Pays-Bas) sauf

en Grande-Bretagne (+ 0.3). Sans doute faudra-t-II corriger un pen la performance française en se rappelant qu'elle a été écornée par le rétablissement du 1 % de la cotisation « Sécurité sociale ». Mais l'effet de freinage n'a joué que sur les derniers mois de

l'année. Les Français ne se défendent done pas mal si l'on regarde à l'entour. C'est peut-être ce qui a conduit le gouvernement à s'intéresser d'abord aux grandes réformes de structure.

lotis que l'on trouve son sort enviable. A ce compte-la, il n'y surait ismais de grèves dans les pays industrialisés. En outre, les moyennes n'ont pas grand sens : ce ne sont pas elles qui règlent les factures du chômeur. Surtout, la pauvreté n'a pas disparu de France le 10 mai 1981.

· L'ancienne majorité n'avait pas ignoré la question. Courageusement. M. René Lenoir avait publié a Les Exclus » en 1974, où il estimait qu'un Français sur dix était un inadapté social. La même année, M. Lionel Stoleru proposait dans son livre Vaincre la pauvreté dans les pays riches l'instauration

(1) Il existe différents modes de computations, mais pour les com-paraisons internationales, il est évidemment indispensable de garder le même. Signalons toutefols que selon les calcule de l'INSEE, le salaire horaire brut des ouvriers français aurait augmenté seulement en pouvoir d'achat, de 1 % d'octobre 1980 à octobre 1981. Ce qui ne change rien à notre situation par rapport sur volsins européens.

d'un « impôt négatif ». Quatre ans plus tard, le professeur Henri Pecquignot présentait au Conseil économique et social un excellent rapport sur les conditions de la

lutte contre la pauvreté. (Lire la suite page 28.)

# POINT douceur

« La procédure de mise en œuvre du projet de stockage de déchets radioactifs de Saint-Priest-la-Prugne est abandonnée, le ministre chargé de l'énergie a demande l'établissement d'un programme général de gestion des déchets. C'est dans ce cadre que les décisions concernant les différents sites envisageables seront prises. = En adoptant cette attitude le gouvernement respecte les

engagements réitérés pris par différents candidats socialistes — y compris par M. François Mitterrand lors de la campagne électorale d'avril 1981. Il donne satisfaction aux élus et aux populations des communes rurales de la montagne bourbonnaise qui, sans être systématiquement anti-nucléaires. ne veulent, à aucun prix. d'une « poubelle nucléaire » chez eux. En même temps il réserve l'avenir puisque la auestion des déchets radioactifs, notamment celle des sites de stockage, va être réexaminée, dans son en-

dix-huit mols. Une tois de plus, dans l'épineux domaine nucléaire. le pouvoir fait preuve d'habileté. A l'automne dernier, il a réussi à faire passer sans douleur un programme nucléaire légèrement allégé. Récemment, les élus socialistes de la région Midi-Pyrénées, qui s'étalent toujours opposés à la construction de ·la centrale de Goltech. l'ont finalement acceptée après avoir obtenue d'E.D.F. de substantiels avantages financiers dont certains sont lusqu'ici

semble, dans un délai de

restés secrets. Pour la centrale de Chooz. dans les Ardennes, où l'opposition ne désarme pas. Il manie la carotte et le bâton. Carotte pour nos voisins belges, dont il essale de faire tomber les préventions en les associant à la réalisation du projet. Bâton contre les antinucléaires français, dont il reprime les manifestations avec excès.

·S'appuyent sur une majorité qui a désormais accepté l'inévitable, convaincu que les écologistes ont perdu leur force électorale, le gouvernement manœuvre pour doter la France d'un équipement nucléaire de première importance sans pour autant choquer ceux qui restent méflants. Il faut reconnaître que jusqu'à présent 🏻 y a réussil

(Lire page 12.)

### AU JOUR LE JOUR

Mai 1981 : € Pourquoi dites-vous que le socialisme à visage humain n'a fait nulle part la preuve de son efficacité ? Voyez l'Autriche. — Ne mélangez pas tout, Nous sommes en France.

Mars 1982 : «La situation

### MODELE

économique de l'Autriche se degrade sérieusement. Votre amodèle» a du plomb dans

- Nous devenors un modèle pour l'Autriche.»

BRUNO FRAPPAT.

# Attention : C'est rarement L'écrivain Georges Pérec est mort parce que les autres sont plus mai L'écrivain Georges Pérec est mort

# Un bricoleur de génie

L'écrivain Georges Perec est morts, le mercredi 3 mars, d'un cancer du poumon.

C'est un bricoleur de génie qui qui a disparu à quarante-six ans. On s'apercevra très vite qu'avec lui

s'est prolongée et amplifiée la tra dition humoristique, en réalité très sérieuse, ouverte par Raymond Pérec avait en commun avec l'au-

teur de Zarie la passion des mathématiques et des mots croisés. H avait appartent à l' « OULIPO », l'Ouvroir de littérature potentielle.

Dès les Choses, Prix Renaudot 1985, sa formation de sociologue et

son don d'écrivain s'imposaient dans l'inventaire minutieux, narquois et attendri, des objets de consommation et des mœurs d'un petit couple d'enseignants.

C'est avec la Vie mode d'emploi, prix Médicis 1978, que Pérec a porté à la perfection, et rendu pleinement convaincants, ses donc d'expérimentateur et d'observateur. Le rêve d'Asmodée de soulever le toit d'une

maison s'y réalise. La Vie mode d'emploi devrait rester un classique du deuxième demisiècle, et Pérec une figure exceptionnelle, éclatante de talent et de malice généreuse.

BERTRAND POIROT-DELPECH.

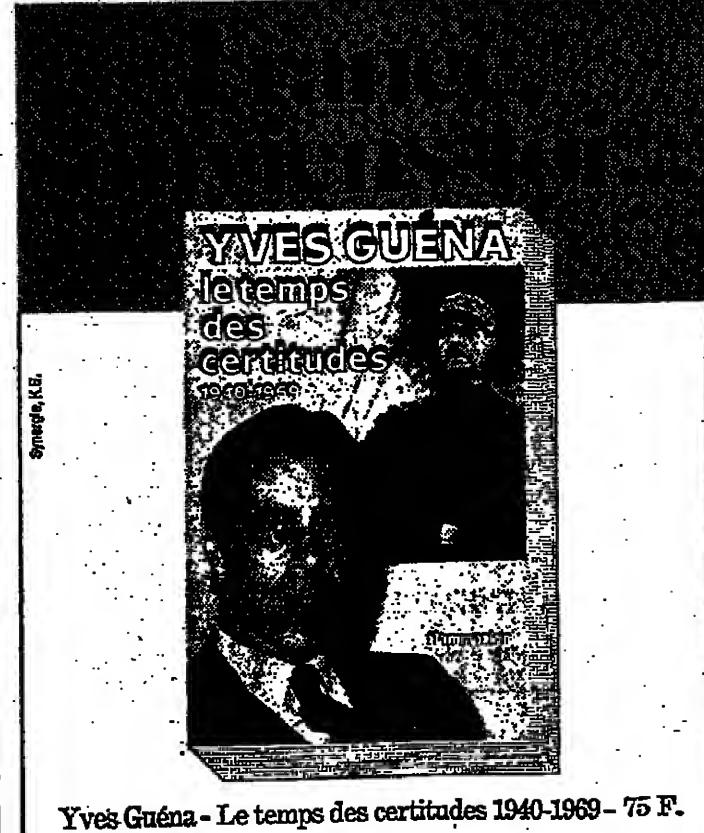

Flammarion

### LA CRISE DE L'AUDIOVISUEL

# L'audiovisuel, une fois de plus, est en crise. Pierre-Louis Mallen se prononce pour une télévision sans « chaînes », qui sépare les genres en les confiant à des unités séparées. Gérald Antoine voudrait que la TV serve l'éducation et la culture au lieu

de les concurrencer.

UEL collégien ne s'attira

cette remontrance en

marge d'une copie : « Vous

n'avez pas traité le

sujet »? - Les participants français

au « Droit de réponse » sur la crise

de la télévision se le sont entendu

dire l'autre soir par leurs voisins

étrangers. Mais, l'a-t-on remarqué ?

Les membres de la commission Moi-

Sans doute le premier ministre les

invitait-il surtout à « formuler des

propositions pour l'organisation des

systèmes de communication », à

partir de deux principes : autono-

mie, décentralisation. A quoi ils ont

répondu : mais en escamotant ou à

pen près le troisième impératif : « le

développement des missions de

culture, d'éducation et d'informa-

tion ». Celui-ci a juste droit à cinq

pages parmi plus de cent. Pas un

mot sur l'éducation, ni sur ceux qui

la dispensent, ni sur ceux à qui elle

est prioritairement destinée, pour-

tant consommateurs avides, sinon

avisés de télévision : les enfants et

les adolescents. Par voie de consé-

quence, l'analyse du mauvais emploi

des médias, de leurs risques et leurs

manques n'est même pas abordée, et

pas davantage, en regard, celle des

not n'y échappent pas non plus.

# Pour une télévision « déchaînée »

NITAIRE, la télévision n'était tolérable par l'État que parce qu'une anarchie féodale tempérait sa puissance.

La réforme de 1974 s'est bornée à transformer en rivales institutionnelles les chaînes sournoisement concurrentes.

Loin de profiter de cette guérilla, le public en pâtit : il paie pour deux séries d'émissions de même nature, mais, souvent, ne peut en regarder qu'une parce qu'elles sont simultanées ; il souhaite avoir à chaque instant le choix entre des spectacles différents, mais l'un et l'autre réseau transmettent en même temps tel événement jugé par les deux digne d'être couvert en direct on diffusent le même après-midi, parce que les écoliers ont congé, des émissions enfantines.

Cette lutte stérile se traduit aussi par des fourberies: une chaîne travaille de longs mois à préparer une série sur Marie-Antoinette, l'autre lui coupe l'herbe sous les pieds en programmant, la veille de la diffusion, une reprise du film l'Affaire du collier de la reine.

Il n'y a rien à reprocher aux sociétés de programme. On a institué des entités artificielles et l'on voudrait que naissent des esprits de clocher. Le public se moque de savoir si telle chaîne a meilleure cote que telle autre. Il va chercher là où elles se trouvent les émissions qui l'intéressent, pestant contre les dou-

bions et les chevauchements, ignorant ce « patriotisme de chaîne » qu'on cherche à répandre alors que nul n'ose plus prononcer le mot de patrie.

La rupture de l'O.R.T.F. a été si mal opérée qu'aujourd'hui on parle de recoller les morceaux. Faire, défaire, refaire, c'est toujours travailler. Est-ce, aussi, réaliser le changement?

### Séparer les genres

C'est la notion même de chaîne qu'il faut abandonner. Pourquoi placer sous une même autorité des activités qui n'ont rien de commun. sanf le support ? On ne groupe pas les journaux selon l'origine du papier sur lequel ils sont imprimés on selon la messagerie qui les distribue. La télévision est universelle: pour faire une comparaison avec son organisation actuelle, il faudrait imaginer, sous un même patron, une « chaîne » groupant le Flgaro, la Michodière, le Parc des Princes, l'Olympia, Carnavalet, le Marignan, le Lido, Europe 1, Plon et le Collège de France et, sous un autre chef, une chaine » France-Soir, Marigny, Colombes, Bobino, l'Orangerie, le Paramount, les Folies-Bergère, R.T.L., Grasset et la Sorbonne. Sans parler d'une troisième...

Aucun homme ne serait capable de commander un de ces ensembles par PIERRE-LOUIS MALLEN (\*)

disparates. Pour la même raison, les successifs directeurs de chaîne de télévision, quels que fussent leurs mérites, n'ont jamais réussi à s'imposer à leur personnel. Ce n'est pas une question de dimension mais de disparité.

La télévision est, à l'échelle de la nation, une sorte de salle des fêtes. Le gérant d'un tel établissement est chargé de l'entretenir et d'en répartir judicieusement l'emploi entre les divers organisateurs de réunions. Il n'est pas responsable des pièces qu'on y joue, des conférences qu'on y prononce, des bals et des banquets qu'on y organise, des congrès qu'on y tient.

Séparons les genres. Confions-les à des unités indépendantes, souve-raines dans leur spécialité. Donnons à chacune une mission, un nom, un chef, des crédits et les créneaux voulus sur l'ensemble des moyens de diffusion dont nous disposons.

On créera ainsi un certain nombre d'organismes absolument distincts, chargés. respectivement, par exemple, des diverses disciplines du spectacle: théâtre dramatique, théâtre lyrique, théâtre de recherche, café-théâtre, music-hall, cirque, concert symphonique, musique de chambre, musique populaire, cinéma, ciné-club, etc.

Pour diriger chacune de ces unités, on choisira un homme à qui l'on dira: « Vous êtes nommé pour telle durée. Voici votre cahier des charges, votre budget, vos créneaux. Vous devez donner tant d'émissions dans telle catégorie. A l'expiration de votre mandat, nous jugerons s'il faut le renouveler ou vous trouver un successeur. Jusque-là, vous êtes le patron. » Agit-on autrement pour désigner le directeur de l'Opéra ou l'administrateur général de la Comédie Française?

En matière d'information, l'avantage du système sera encore plus grand. Il apportera la clarté, la responsabilité, la disparition des doublons, l'addition des moyens au lieu de leur mise en conflit; en outre, il permettra d'affiner l'instrument.

Nons avons actuellement trois journaux télévisés. Alors que la presse imprimée est profondément différenciée, ils sont à peu près semblables.

Il faut donner à chaque journal une mission particulière. C'est impossible tant que la télévision est enchaînée.

### Trois unités indépendantes

Une fois « déchaînée », elle s'adaptera très bien à cet impératif. Nous aurons trois journaux : non pas parce qu'il existe trois réseaux, mais parce que dans la presse imprimée on trouve, en fin d'analyse, trois types de quotidiens.

On créera donc trois unités indépendantes chargées de produire chacune un journal spécifique (avec, au moins pour deux d'entre eux, plusieurs éditions par jour).

L'un s'attachera surtout aux faits, les accompagnant de brefs commentaires et développant les récits. L'autre s'intéressera prioritairement aux idées et mettra en valeur les événements réellement importants, les analysant à fond. Le troisième se consacrera aux sports (sujet que les précédents n'auront traité que brièvement).

Chacun de ces journaux — et lui seul — sera chargé, quand il y aura lieu, de transmettre en direct les événements relevant de sa discipline — et eux seuls : par exemple, ce dernier, un match, le précédent, une séance à l'Assemblée nationale, le premier, la revue du 14 juillet (dont le second ne donnera, dans son édition normale, que quelques images, mais en examinant, à cette occasion, l'état de l'armée).

Dans la situation actuelle où chacun veut tout faire et pour tout le

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérants : Jacques Fauvet, directeur de la publication. Claude Julien.



sauf accord avec l'administration.

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437. ISSN: 0395 - 2037.

monde, on exaspère beaucoup de clients. Les uns sont frustrés, les autres submergés. Pour les grands événements, c'est soit le doublon, soit l'arrangement discret (« Ta chaîne diffusera, seule, tel sujet, mais la mienne donnera, seule, tel autre. OK ? ») comme entre les trusts qui se partagent le marché.

Une fois dressée la liste des hebdomadaires et autres périodiques nécessaires pour couvrir toutes les disciplines, toutes les activités, les magazines seront, comme les quotidiens, confiés chacun à une unité distincte et indépendante, à qui on attribuera aussi les crédits et les créneaux voulus.

Les délégations à l'étranger formeront, avec leur service administratif à Paris, une unité, constituant une sorte d'agence de presse ayant pour seuls clients les unités ci-dessus décrites. Une équipe lointaine peut réaliser sur un événement deux sujets foncièrement différents, l'un insistant sur les faits, l'autre sur leur commentaire, alors qu'elle trouve difficilement d'autres mots pour dire la même chose sur deux chaînes aux besoins semblables. En outre, l'esprit de concurrence donne le goût du mystère. Pour ces deux motifs, les chaînes sont conduites à entretenir des correspondants distincts. Cet accroissement de dépenses nécessite des économies : on double ici les postes mais on les supprime là...(1).

Le problème de la régionalisation mériterait à lui seul une longue étude, car les solutions qu'on a prétendu successivement lui donner n'ont fait que l'effleurer. On se bornera à observer que le remplacement des chaînes artificielles et rigides par le souple système des « unités spécialisées » facilitera, quand on voudra la faire, l'intégration, dans notre ensemble télévisuel, de véritables activités régionales — ou mieux locales.

De même la télévision déchaînée » s'adaptera plus aisément aux mutations que prépare le progrès technique (satellites de diffusion) et que semble annoncer l'évolution de notre société (éventuelles « TV libres »).

Supprimée, l'absurde division verticale sera remplacée dans les programmes par une division horizontale: les tranches horaires. Ce qui importe au téléspectateur, c'est de savoir, à chaque moment, sur que bouton il doit appuyer pour obtenir ce qu'il choisit. L'éventail des principales émissions qui vont être diffusées simultanément lui sera annoncé sur l'ensemble du triple réseau. Ni cachotteries ni minauderies, trois exposés brefs et clairs, illustrés, si possible, de quelques extraits significatifs des émissions annoncées.

« Déchaînée », la télévision sera essentiellement composée d'un certain nombre d'unités indépendantes, souveraines — chacune dans le domaine qui lui est confié, — et dotées de moyens proportionnés à la nature et au nombre de productions qu'elles doivent fournir.

Constitueront également des unités les services déjà actuellement autonomes (T.D.F., S.F.P., INA) et ceux qu'on pourra juger utile de créer (souvent par simple regroupement).

L'activité de toutes ces unités sera coordonnée par un organisme dont la description précise n'entre pas dans le cadre de cette étude limitée aux principes. Sa composition, le mode de désignation de ses membres, constituent une question d'ordre politique. On souhaite qu'il comprenne des hommes parfaitement représentatifs des divers intérêts concernés, hautement qualifiés, de caractère serein et d'esprit indépendant.

Son rôle sera très important, mais strictement limité:

- dresser la liste des disciplines, puis y apporter les modifications qu'imposera l'évolution des choses; Andreas Andreas Angrees

- cor - 100 €

5. 985 S

\*\*\*\*\*\*

ALMERICAN PORT OF

- créer, pour assurer la couverture de chacune, une unité, définir sa mission, lui donner un nom, un chef, un cahier des charges, un budget, des créneaux;

- déterminer ces créneaux sur l'ensemble des moyens de disflusion existants et les répartir judicieusement entre les unités (2);

 veiller à l'harmonieux fonctionnement de l'ensemble.

Cet organisme ne ressemblera en rien à ce que, jadis, était censé être la direction générale de l'O.R.T.F. ni à ce que s'essorcent d'être les présidences des actuelles sociétés de programme. Il n'aura aucune autorité sur le travail de chaque unité. Sa responsabilité se limitera à la désinition des missions, à la répartition des budgets et créneaux et au choix des chess — toutes décisions que, s'il y a lieu, il pourra corriger en sin d'exercice ou à l'expiration du mandat.

Au moment où l'on veut repenser l'organisation de la télévision, écoutons la leçon du passé pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs.

Chaînes concurrentes? C'est le règne du doublon, accidentel ou même volontaire (par respect humain on pour nuire au rival).

Chaînes réunies? C'est un Etat dans l'Etat, supportable seulement parce qu'une anarchie féodale le réduit à l'impuissance.

Sortons du dilemme. Osons innover: au lieu de trois restaurants à menus fixes, ouvrons un libreservice (avec de la bonne cuisine). Vive la télévision déchaînée!

(\*) Ancien chef de service à l'O.R.T.F., correspondant de l'Institut.

(1) Ainsi, TF I vient de supprimer le bureau de Montréal, trop lourd pour une chaîne seule, qu'elle avait hérité de l'O.R.T.F. Cette délégation avait été créée, en 1963, sur l'ordre du général de Gaulle. Il y voyait — et la suite le confirma — un élément nécessaire du rapprochement franco-québécois qu'il amorçait dès cette époque, antérieure de quatre ans à celle du « Vive le Québec libre! ».

The second second

(2) Rien ne l'empêchera — ce que ne peuvent oser faire des chaînes concurrentes — de mettre à une heure de très grande écoute une émission culturelle puisque, sur les autres canaux, il placera des émissions de distraction. Les couche-tôt ne seront plus privés de « productions de haut niveau ». Quant aux couche-tard, ils profiteront aussi de la télévision déchaînée qui pourra rediffuser, après ladite émission culturelle, la production distractive passée sur l'autre canal, à 20 h 30, afin de permettre à ceux qui peuvent prolonger la soirée de voir les deux.

### remèdes à inventer et des moyens de les appliquer, Un article ne saurait prétendre

combler de pareils vides; mais il

peut, pendant qu'il en est encore

temps, indiquer des objectifs, ouvrir

### Un problème d'abord éducatif

Première information à fournir aux agents et usagers des médias télévisuels : l'essence et l'effet des images sont autres que ceux du discours. Telle publicité touche au but d'un trait : « le poids des mots — le choc des images ». Mais Valéry, déjà : - Adieu, perfections du lan-Nous voici, dans l'instant, voués aux effets de choc et de contraste -. Seconde rencontre portant lecon : la revue Autrement titre : « Arrète la télé, j'écoute les gosses -, tandis que le Développement culturel de janvier cite ce rappel à l'ordre familial lancé par un garçon et une fille à leurs parents captifs du « poste » : « Bon, y en a

marre, écoutez-nous ».

Troisième couple en difficulté, solidaire des précédents : les médias et l'institution scolaire. Il fait beaucoup parler de lui, jusqu'ici presque en vain.

On ne peut s'y tromper : qu'il s'agisse des rapports image-signe, médias-famille, médias-école, le problème est d'abord de l'ordre éduca-

A la sémiologie du discours qui ne cesse de s'approfondir doit répondre un des messages télévisuels. En d'autres termes, nous sommes prespar GÉRALD ANTOINE (\*)

La médiatrice rêvée

que tous des analphabètes face au petit écran, pour la simple raison que personne ne nous a appris à lire autre chose que des mots et des phrases. Passe encore pour les adultes nés avant les nouveaux médias; mais l'école se doit d'ouvrir maintenant aux plus jeunes un double chemin de lecture.

Quant aux périls inhérents à la submersion croissante de l'écrit sous un déluge incontrôlé d'images, il nous appartient de rééquilibrer la part faite à chacun. Il n'y a pas lieu de s'attrister, mais au contraire de se réjouir s'il est vrai que le public regarde moins « sa » télévision et revient au cinéma. Quand il ira de surcroît au concert, dans les musées, dans les bibliothèques. à toutes les formes d'initiatives sociales et conviviales, aiors sera près d'être globalement gagnée la cause de la culture. Mais il y a plus : celle de la télévision le sera du même coup. Qui ne comprend en effet qu'il est irréaliste de demander à nos producteurs d'émissions d'avoir du génie, ou même seviement une constante qualité de savoir-faire au rythme des programmes actuels? Allier en permanence la qualité à la quantité est une ambition angélique, et l'humaine nature nous impose de choisir. Ayons donc assez de raison pour présérer l'excellence à la plé-

Ces deux conditions étant remplies - d'une part une soigneuse initiation des jeunes à leur tâche de « téléspectateur actif », de l'autre un plus juste équilibre entre le temps offert aux médias et le loisir réservé à toutes les autres composantes de la vie de l'esprit, - il reste à dire le principal : quel visage prendra la télévision, des lors qu'elle entend se faire autre chose que pourvoyeuse d'informations et de distractions - rôles dont il ne s'agit aucunement de réduire la difficulté ni le prix: mais, là-dessus, critiques et suggestions ne nous manquent

Poussons cette fois à l'extrême de l'audace et disons: avec la famille, l'école et tous les organismes ayant en charge un aspect ou une étape de l'éducation, les téléastes seront désormais tenus pour coresponsables de la formation intellectuelle, culturelle, morale, civique de leurs contemporains, d'un bout à l'autre de la vie et du bas en haut de l'échelle sociale.

Notre pays tend, depuis toujours, à dissocier l'enseignement de la culture; au sein même de l'entre-prise éducative il n'arrive pas plus à abattre les frontières entre les différentes disciplines qu'entre celles-ci et la vie. Le résultat, c'est que l'enseignement conserve pour beaucoup d'entre nous un arrière-goût de restriction punitive (« au mot de pédagogie, qui n'a envie de tirer son revolver? », interrogeait ici même

Philippe Boucher). Par comble, et selon la même pente, nous avons trouvé le moyen de mettre en vase clos la « radio-télévision scolaire ». Il n'est que temps de la soustraire à son pâle ghetto pour la restituer à ceux dont c'est l'art et la vocation de faire voir l'homme et ses œuvres à travers un incessant échange d'êtres, d'objets et d'horizons.

En retour, les artisans des médias auront souci de faire équipe avec les maîtres des divers savoirs, garants de l'exactitude et de la valeur des contenus. A en croire l'écho de récents colloques, ce serait plus facile à dire qu'à faire : il faudra bien pourtant que les meilleurs, chez les uns et les autres, apprennent à conjuguer l'expression « travailler ensemble » au présent quotidien.

Les champs d'application sont nombreux. J'en retiendrai trois à titre d'exemples. La télévision pourrait devenir notre première maîtresse de langue. De langue maternelle d'abord, pour peu que les programmes soient harmonieusement conçus et répartis à travers une concertation entre l'école et les médias ; de langues étrangères ensuite, suivant des modalités analogues. Elle pourrait être de même (elle l'est déjà parfois) une incomparable maîtresse d'histoire - des grands événements, des sociétés, des idées, des cultures et des arts. A ce titre enfin, elle rendrait un signalé service non seulement à notre pays, mais à l'ensemble du monde, si elle acceptait, en liaison avec les télévisions d'autres nations libres, d'enscigner (mais oui! pourvu que ce soit sans attirail didactique ou moralisateur mais avec talent) les droits de l'homme et ses devoirs correspondants. Nul pays en vérité, mieux que celui qui vit naître Voltaire et donna le grand signal de 1789, n'est mieux place pour prendre une telle initia-

N'affirmons point que ces missions soient simples ni aisées. On ne parle pas de la même manière aux enfants des villes, aux ruraux perdus dans leur lointain dépeuplé, aux banlieusards en dérive, aux immigrants à l'abandon. Du moins peuvent-elles devenir accessibles, voire passionnantes, si l'on consent à les partager en saisant taire une bonne fois les querelles de bornage - entre les administrations, comme entre la famille, l'école et les médias. Insistons encore sur un dernier point : la télévision, médiatrice rêvée entre l'enseignement et la vie, n'a pas à prendre l'école en remorque; l'école, incarnée dans ses maîtres, n'a pas à traiter la télévision en servante. Mais l'une et l'autre, soutenues par de multiples concours, sont appelées à se mettre conjointement au service de l'éducation pour répondre à l'espérance, latente ou impatiente, d'un peuple en son

(\*) Président du Centre d'information et de documentation jeunesse, ancien recteur de l'académie d'Orléans, Amandine est née le 24 Février...
Au-delà du sensationnel
un enjeu capital.
Pour l'apprécier, il faut lire

JEAN-MARIE MORETTI

OLIVIER DE DINECHIN

GENETIQUE

Manipulations - Diagnostics précoces

Insémination - Contraception

160 pages - 50 F

le centurion

# Le premier entretien avec M. Begin a porté essentiellement sur le problème palestinien

De nos envoyés spéciaux

Jérusalem — La visite du pré-sident de la République en Israël a commencé mercredi 3 mars par la discrète évocation, à l'aéroport Ben - Gourion, des divergences politiques entre Paris et Jérusa-lem. C'est sous une pluie battan-te que le président français avait été accueilli au milieu de mesures de ségurité extrêmement strictes de sécurité extrêmement strictes mier ministre, M. Begin (toujours immobilisé sur sa chaise roulante), et le ministre des affaires étrangères, M. Shamir. Après les cérémonies d'usage, M. Navon a souhaité la bienvenue au président français (nos dernières éditions du 4 mars), « du fond du coeur » cer « vous n'êtes pas un etranger (...), vous êtes à nos yeux un véritable ami, fidèle à ses principes et à la parole donnée >. Le président israélien, evoquant ensiité la prochaine évacuation du Sinaï, chercha ainsi à prévenir les critiques de son note: « Vous savez combien ce sufet éveille chez nous de discussions orageuses, expliqua-t-il; u implique d'arracher des êtres humains à leurs maisons et de déraciner des agglomérations. C'est Fun des sacrifices qu'Israel consent parce qu'il aspire profondément à la pair, parce qu'il res-

et attirera d'autres nations de la region. » Le chef de l'Etat israélien conclut: « Nous souhaitons ardemment qu'avec vous, d'autres pages heureuses s'inscrivent dans l'histoire de nos deux pays et que se dissipent finalement les nuages qui ont parfois obscurci nos relations. Je suis persuadé, où que vous vous rendiez au cours de votre visite, que vous ressentirez les sentiments projonds de respect, d'estime et d'affection que notre peuple éprouve pour vous

pecte les engagements pris lors

de la signature de l'accord de

paix avec l'Egypte, et parce qu'il

espère que la paix sera durable

et pour votre grande nation. > Dans sa réponse, M. Mitterrand, après avoir exalté l'amitié francoieraélienne « revivifiée » et, « s'il ne tient qu'à moi, trréversible », · fit l'éloge de la recherche de la paix a Je veux croire, a-t-il dit que cette recherche à laquelle aspirent tous les peuples - dont le peuple juif si éprouvé au cours des millénaires — fera, grâce à nos efforts communs et à ceux d'autres nations, les progrès que nous attendons — progrès que je souhaite rapides, progrès qui doivent être decisifs car la paix, même si elle progresse par étapes, forme un tout. Nul d'entre nous ne pourra se dire satisfait tant que des peuples qui souffrent

### L'hommage au mémorial de Yad Vashem

« LA MAIN ET LE NOM »

M. Mitterrand s'est rendu; ce jeudi matin 4 mars, à l'institut Yad-Vashem consacré aux six millions de juits victimes du nazisme. N s'est notamment recueill dans la crypte du souvenir, un mausolée de pierre noire où brûle en permanence une flamme, et sur le soi duquel sont gravés les noms des vingt et un principaux camps de la

Yad-Vashem, « Ja main et le nom =, est une expression tirée de la Bible signifiant l'attachement au souvenir (isale LV.i, 5). L'Etat d'Israel a créé ce mémorial pour marquer l'indissolubiîlté des liens entre les communautés julves de la Diespora et le pays retrouvé. Fondé en 1953, l'Institut a pour fonction de parpétuer la mémoire des victimes de l'Holocauste, mais aussi des communautés disparues. L'institut Yad-Vashem rassemble et examine tous les documents concernant la période des persécutions nazies de 1933 à 1945. C'est un immense registre. Il s'agit des archives les plus complètes au monde et elles donnent lieu à de multiples publications.

M. Mitterrand a, d'autre part, mauguré un nouvel auditorium dédié au souvenir de la résistance julve en France. Dans un bătiment voisin, il a également visité le nouveau Musée d'art de l'Holocauste, qui abrite des œuvres réalisées dans les camps et les ghettos, de même que celles d'artistes qui ont survecu. Le gouvernement israélien a. d'autre part, tenu - au prix de longues discussions - à prévoir au programme de la visite du président de la République une cérémonte devant la tombe de Theodor Herzi, le fondateur du sionisme, qui est située près de Yad-Vashem, sur la même colline bolsée dominant toute la ville de Jérusalem. - F. C.

encors de conflits prolongés une tals d'Israël » Mais M. Mitterrand génération durant et davantage ne peut pas reconnaître l'ann'auront pas la paix et la pleine pour que cette visite permette à nos deux nations d'élargir les

elles, de parfaire la connaissance qu'elles out mutuellement d'ellesmêmes et d'ébaucher de justes solutions. (...) » Nous avons, je le crois, quelque chose à nous dire. Ma visite contribuera, je l'espère, à revivifler les sentiments d'amitie et de

perspectives qui s'ouvrent devant

considération que se portent le peuple français et le peuple israëlien, renouveau durable et, s'il ne tient qu'à moi et à mon pays, irreversible. B

### Pas de déplacement à Jérusalem-Est

Des la fin des cérémonies, le cortège officiel partit pour Jérusalem, distant d'une cinquantaine de kilomètres. Après la pluie de la plaine, c'est par un rayon de soleil que le président fut accueilli l'entrée de la Ville sainte pour 'offrande traditionnelle du pain, du vin et du sel présentés par les deux grands rabbins de Jérusalem — un ashkenase et un sepharade (1). Une foule modeste composée surtout d'enfants des écoles fit fête au président. Cette relative indifférence de la population de Jérosalem — n'est pas Sadate qui veut! — devalt se vérifier tout au long de la jour-

La réception du maire de la ville, M. Teddy Koliek, personnalité chaleureuse, l'une des grandes immuables figures d'Israel, était teintée de reproche. Remontrances habituelles: M. Kollek a redit ce qu'il dit toujours aux rares cheis d'Etat ou de gouvernement qu'il reçoit : « Je regrette que vous ne puissiez visiter toute la ville. » Il avait précisé auparavant : « Bienvenue dans la capi-

nexion du secteur oriental et arabe de la cité. Ses déplacements seront donc limités à la partie Plus tard, en aparté, M. Kollek devait déclarer que M. Mitterrand avait « refusé » de visiter avec lui les lieux saints et historiques adans la partie se trouvant avant

même 1967 sous occupation fordanienne ». Si le refus de M. Mitterrand est politique, le regret de M. Kollek ne l'est pas moins. Le président de la République ne doit se rendre ni à Jérusalem-Est ni dans les territoires occupés ses services ont même pris soin de demander que l'hélicoptère qui doit le transporter vendredi à Saint-Jean-d'Acre ne prenne pas de raccourci en survolant la Cisjordanie. M. Mitterrand, sans doute sans le savoir, a pourtant fait une entorse à cette règle à son arrivée; la nouvelle route qu'il a emprimiée entre l'aéroport international et Jerusalem traverse en effet les eterritoires» sur près de 2 kilomètres. Dans sa reponse au discours de

M. Kollek, le chef de l'Etat a esquissé une réplique : « Quelle cilé! Un haut lieu de la spiritualité des hommes, le lieu sacré de trois religions, la ville au nom de paix, d'une paix qui encore inlassablement doit se construire et se parfaire. D Après un rapide arrêt à l'hôtel King-David où il réside, M. Mitterrand, a eu tout d'abord un

entretien à la fois amical et protocolaire avec M. Navon. Phis tard, dans l'après-midi, il avait sa première entrevue politique avec M. Begin. La discussion a porté essentiellement sur le problème palestinien, M. Begin s'efforçant de persuader son interlocuteur du « danger mortel » qu'il y aurait à créer un Etat palestinien en Cisjordanie, et M. Mitterrand exprimant les doutes les plus sérieux sur les chances de réussite du processus d'antonomie.

Le premier ministre, qui a reçu le chef de l'Etat dans sa résidence cher de l'attat dans sa residence proche de la Knesset, a même demandé au général Yeohshua Saguy, le chef des services de renseignement de l'armée, de faire un exposé de la situation, cartes à l'appui. M. Mitterrand aurait surtout écouté le premier renseignement de cette ren ministre au cours de cette rencontre qui a été qualifiée par M. Vauzelle, porte-parole de l'Elysée. d'a amicale et directe ». De source israélienne, on ajoute que M. Mitterrand a confirmé à soninterlocuteur, qu'il considère la déclaration européenne de Venise (1980) comme totalement dépas-

sée et qu'il n'envisage pas de fa-voriser une nouvelle initiative

européenne dans le conflit du Proche-Orient. Une seconde rencontre Mitterrand-Begin devait avoir lieu jeudi après-midi. Elle porterait sur les problèmes bilateraux, y compris 'éventualité d'une reprise de la coopération militaire francoisraélienne. M. Begin voudrait aussi soulever le problème de la coopération nucléaire francoirakienne. Bien qu'on se montre très discret du côté français, il est évident que cette dernière question préoccupe fort les Israéliens et qu'ils entendent demander à M. Mitterrand où en est ce dossier au lendemain de visite de M. Cheysson, ministre des relations extérieures, à Bagdad. Du côté français, on se

contente d'affirmer que le principe d'une coopération nucléaire avec l'Irak n'est pas abandonné mais qu'il appartient maintenant aux experts de définir une formule n'impliquant pas de retombées militaires, ce qui a prendra un certain temps ». Rappelons que c'est le raid israellen sur la centrale de Tamuz dans la banlieue de Bagdad qui avait amené M. Mitterrand a reporter une première fois, en juin dernier, son voyage en Israël.

JACQUES AMALRIC et FRANCIS CORNU.

(1) Juifs d'Occident et d'Orient.

LE DINER A LA KNESSET

### Les retrouvailles de deux «frères d'armes» évoquées par M. Begin

De notre envoyé spécial

Jérusalem. — Le président Yitzhak Navon avait bien fait les choses, mercredi 3 mars, pour un diner qu'il offrait à la Knesset en l'honneur de M. et Mme Mit-terrand : Pour déguster le fois gras façon Périgord mais origi-paire de Gallièe et les fraises de naire de Gallièe et les fraises de sonnes avaient été conviées à fêter ce que M. Begin devait appeler « l'amitié renouvelée entre la France et Israël, entre le peuple français et le peuple fuif ».

La soirée fut d'une longueur inusitée pour ces couche-tôt que sont les Israéliens. Ce n'est que vers 22 heures que les invités purent enfin passer à table. MM Navon et Mitterrand durent auparavan serrer très exactement quatre cent trente-six mains et certains des hommes politiques presents avaient manifestement envie de s'attarder auprès d'un homme qu'ils avaient déjà rencontré ici, au cours des cinq ou six voyages qu'il y a déjà effectués Mauvais moment pour M. Begin, arrivé sur sa chaise roulante et qui paraissait comme abandonne dans un coin de l'immense salle décorée de tapisseries de Chagali et où avaient été dressées quarante-quatre tables.

Il était près de minuit lorsque vint l'heure de prononcer les discours traditionnels. Le général Eytant, chef d'état-major, choisit de se retirer, pendant que le président Navon, déjà à la tribune, cherchait en vain le texte de son allocation dans sa poche. Un aide de camp obligeant le lui apporta et M. Navon prouva que la fonction presidentielle essentiellement honorifique Israël ; un développement émouvant sur « notre mémoire particulièrement aiguisée », un enchainement sur « la patr avec l'Egypte qui constitue une brèche historique », et peut servir la voie une a réalité différente », et c'était au tour de M. Begin prendre la parole.

Le vieux dirigeant, particulière-ment préoccupé par la santé de sa femme, hospitalisée îl y a au matin. Dans la nuit, le gouvernement Mendès France avait ėtė renversė. Ce matin-là, un certain François Mitterrand, exministre de l'intérieur depuis quelques heures, le recut pourtant... et M. Begin, qui manle aussi bien le souvenir emouvant que l'humour à double sens. d'ajouter : « J'ai alors offert mon livre la Révolte d'Israël à M. Mitterand avec cette dédicace: « A mon frère d'armes », car la liberté ne connaît pas de frontière

### Un ami véritable

et un fil unit les cœur de tous les

combattants de la liberté où avils

Après avoir qualifié M. Mitterrand d'«ami véritable» et de « grand amia, M. Begin affirma qu'ilque c'est avec « une joie profonde » qu'il avait accueilli son élection à la présidence de la République. Sprès un éloge de la Révolution de 1789, « qui a fait tomber les murailles des ghettos où nos ancêtres avaient vēcu pendant des siècles », il se lança dans un vibrant éloge du sionisme « Eretz Israel, notre patrie où nous retournerons, où nous vivrons, oil nous serons libres d iamais. Et la paix et la fraternité sins ». M. Mitterrand ne releva pas le défi que constituait cette dernière phrase. Il se pose des questions à propos d'Israel, devalt-il confier, mais il es abordera plus tard, dans son discours de ce jeudi, devant la Knesset.

Improvisant. Il rappela rapidement son initiation à la culture hiblique, évoquant ce mot de sa mere, «Juijs nous ne le sommes pas et pourtant cette histoire est un peu la nôtre. » Pourquoi ? Pour les lignes directrices qu'elle donne et qu'il résuma dans les mois de « liberté et identité ». Puis il évoqua l'holocauste d'un peuple « éta pour connaître le drame de comme je l'ai été, comment n'autais-je pas teçu au cœut le drame du peuple juif a marqué «du signe du malheur et du signe de l'espérance qui le distingualent à mes yeur? » Il rendit hommage an passage à un de ses amis que le nazisme avait convaincu de sa judaité et dont, dit-il, le fils était présent dans cette salle.

### Tout restait à dire

La soirée était, certes, placée sous le signe de l'amitié retrouvée. Mais l'amitie, justement, ne permet-elle pas à l'ami « de dire ce qu'il pense plutôt que le contraire? » M. Mitterrand, pourtant, ne fit qu'effleurer les divergences qui opposent Paris à Jérusalem, sans vraiment nommer. « Que nous ne soyons pas d'accord en toutes choses, c'est évident », dit-il avant de préciser : « Vous n'êtes pas en question en tant qu'Etai, en tant que peuple », laissant cependant entendre que la politique actuelle d'Israël n'est pas entièrement a conforme » aux valeurs dont la civilisation juive est porteuse. « Il n'est pas question pour la France de se substituer à ceux

### PAS D'« OISEAU **IMPOSSIBIE** » POUR M. BEGIN

Contrairement à ce qui avait été annoncé initialement (le Monde du 3 mars), ce n'est pas la sculpture de Szekely, l'Oiseau impossible, qui a été offerte à M. Begin à l'occasion de la visite du président de la République en Israel. Le choix de M. Mitterrand s'est porté finalement sur Jardin d'agate. une sculpture en agate de France et en pierre bleue du même artiste.

oui vivent ici, mais je me pose des questions sans toujours apporter de réponses, poursuivitil. (\_.) Bien vaniteux serait celui qui apporte au peuple juif et aux autres des réponses. (...) Aucune question ne passe, cependant, avant celle-ci: peut-il y avoir existence d'un Etat sans que cet Etat dispose des moyens de cette existence? (...) Vous avez bien le droit de vivre et d'assurer la vie de votre peuple.»

Cette manifestation d'amitié sans complaisance toucha l'assistance. Les applaudissements furent nourris, chaleureux. Tout avait été dit, mais rien n'avait été dit et tout restait à dire.- J. A.

# Canarive que dans les romans Didier Decoin L'enfant de la mer de Chine Robert Musil L'homme sans qualités Tenne i Collection de poche-

L'activate de tours

in the state of th the de consulting relegion of

gon legge som beis indentions CHAMMAN LIPTURE - distance in their decisions a de andresses de la Linguista But La make to a Constitution of the Copy. e reger, from greater in the e de charune, une unite &.

Beitatelet, ist elemen un no-M. un Cather des charge. ter, des eremitus - determines eet etemp. mantale des motons es en which at its reports julie mi enere les motes (2) - wallet à l'harmaneus fen-

ment de l'ensemble CM and answer no ver auch Bi de que, mir gran grant. direction generale de fügl å en que e'ellierer talte !.. March des actuelles services SECTION THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PA From he travail de 25 cet ! t tempetenbilde is in the Bushon der attender i ber-Be die Budgete et en emite. min the chest - 1 the feet in the state of participation of

and the state of t **通信的域域**和 (12) 12 16 15 **國際通過和基本**的時期 (10 17 17 17 17 17) MARKET THE TOTAL THE PARTY plan de ferentiere care am

The state of the s

THE RIVER OF **海南部 挂线**: - Printer and a first of the second

personaliament copilai tor, il fami

DINECTION

### PROCHE-ORIENT

### M. FRANÇOIS MITTERRAND

# Le discours du président de la République devant la Knesset

(Suite de la première page.)

Désormais, Israël vit, et nous, la France, nous ne ménagerons plus guère nos efforts pour que son droit à l'existence soit universelsement admis sans équivoque es pour que soit reconnu du même coup son droit à obtenir les

» Direi-je maintenant, par souci

que l'Europe, ce que la civilisetion d'Occident, dont nous nous réclamons et qui nous a formés, doivent à la large trace du peuple juif au travers de trois millénaires et davantage encore jusqu'à ce jour entre les jours où dans la nuit des temps apparut la lumière qui nous éclaire encore. Alors ne faisons pas le compte de nos mérites respectifs. Je retiendrai de tout cela que nos relations sont fondées sur l'échange : histoire, culture, recherche de toutes explications dans l'unité du monde et de sol, façon d'être et de vivre, société organisée autour de I'homme et faite pour lui, primauté enfin de la raison, qui parce qu'elle est raison, sait où s'arrête son pouvoir, voilà qui justifie le besoin qu'ent l'un de l'autre nos deux peuples.

### « Une frop longue absence »

> C'est ce besoin qui leur a permis d'étendre de proche en proche leurs communs domaines, qu'ils touchent aux arts, aux lettres, aux sciences, aux techniques, aux rapports sociaux, ou qui atteiguent ces dimensions culturelles ou spirituelles dont le meilleur de notre action s'est inspiré. > Il y avait, vous le voyez, de multiples raisons pour que réponde à votre invitation. Mais j'ajouterai celle-ci : signe des temps, après une longue, trop longue absence, la France, en la personne de ses plus hauts représentants, reprit sa place parmi yous. Soixante-dix mille Francais vivent en Israël, notre langue y est largement comprise et pratiquée, nos embassades entretiennent un dialogue permagouvernements se consultent, et pourtant nos disse nourrissaient de plus d'aimables références au passé, finissaient par ressembler à des tics de langage ou à des clauses de style. Nous nous abritions derrière notre amilié tout en faisant semblant de ne plus nous comprendre, brei il devensit urgent de parler au présent, ce que je fais mainte-

» Qu'il soit bien clair pour compatitiones VOS dont l'hospitalité me flatte, c'est pour leur dire qu'il appartient à ceux qui vivent dans cette region du monde de débattre et, si possible, de régler les affaires qui les concernent. La France a prouvé qu'elle ne cherchait pas à se substituer aux peuples intéresses et, lorsqu'elle sont à s'exprimer, aux institutions internationales. C'est pour elle une question de principe. La paix, la liberté, le justice ne se traitent pas par procuration. Pas davantage la France ne cherche à donner des leçons ou à distribuer du blame ou de l'éloge. Enfin elle ne se pose pas — je l'ai plusieurs fois répété — ni en arbitre ni en médiateur entre les peuples et les Etats, qui restent libres avant tout de leurs propres s Seulement la France est du petit nombre des pays qui, par leur position, leur poids histo-

rique, leurs amities, leurs intédésignés comme les interlocuteurs traditionnels des peuples du Proche-Orient: elle entretient avec la pinpart d'entre eux d'actives et bonnes relations: appelée en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies à exar r les causes et la nature des conflits qui les opposent, elle est aussi comptable de la paix > Dyguelan5ldé

### `∝On m'a objecté...»

» On m'a objecté, lorsque j'ai décidé de venir chez vous que j'approuvais par là l'ensemble des aspects de votre politique, mais vous ne m'en demandez pas tant et je me suis étonné de mon côté de cette curieuse façon de meler ce qui est distinct. De quel pays oserais-je dire que l'approuve tout ce qu'il sait, de quel pays exigerais-je qu'il se déclarat en accord sur toutes choses avec moi. Ayons de nos échanges, mesdames, messieurs, une conception plus simple et plus saine. Une visite d'Etat a généralement pour objet de rapprocher les points de vue, ce qui suppose qu'ils étaient différents, et, quand il s'agit d'alliés ou d'amis, cette visite doit permettre d'accroître le champs des convergences jugées plus importantes et toujours préférables aux acceptable par tous au problème

inévitables divergences. au nom de la France, une opinion il pesera d'un poids tragique et sur les problèmes majeurs de votre région et que je la fasse connaître étant admis une fois pour toutes que j'exprime cette opinion dans le respect des droits fondamentaux qui s'imposent a promise, voit s'accumuler de noumoi comme aux autres et dont velles menaces dans les secousses le premier, me semble-t-il, est de l'Europe, dans les conflits mul-pour chacun l'irreductible droit tiples et du Proche-Orient et du de vivre. Ce droit, mesdames et Moyen-Orient.

messieurs est le vôtre. Il est celui des peuples qui vous entourent, et je pense blen entendu, prononçant ces mots, aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, comme je pense, blen que les réalités poliles mêmes, au peuple du Liban.

Mais avant de m'engaget
plus avant dans cette réflexion,
je voudrais exposer les raisons
pour lesquelles j'ai pris à l'égard n'ignore qu'elles ont été contestées soit par les uns, soit par les

» Pourquoi, en 1947, membre du gouvernement de mon pays, ai-ie été, vous le rappellez, monsieur le premier ministre, hier, ai-je été avec Edouard Depreux, l'un des deux ministres de l'époque à plaider et obtenir ssile pour l'Exodus parce que je ne supportais pas que ces hommes et ces femmes en quête de liberté fussent chasde partout, rejetés du droit d'être eux-mêmes par ceux qui avaient plein la bouche de grands mots et de grands principes. » Pourquoi en 1978 ai-je approuvé, seul des grands responsables politiques français, l'accord de Camp David, parce que je pensais que ceux qui se faisaient la guerre avaient aussi le droit de se faire la paix et de se rapprocher pour tenter d'apporter une réponse au problème

### Aller jusqu'au bout de son droit

r Pourquoi, en 1980, si-je regretté que la conférence de Venise ait implicitement écarté au bénéfice d'une négociation globale la procédure de Camp David? Parce que je préférais une paix qui se fait peu à peu à une paix qui ne se fait pas du tout, une négociation réelle à une negociation incertaine, sans recueer pour autant bien entendu l'accord global, en fin de compte. Pourquoi président de la République française, ai-je en 1981 refusé d'associer plus longtemps la France au boycottage commercial qui frappait Israel? Parce que ma règle est de ne consentir en aucune circonstance à quelque discrimination que ce soit contre un peuple honorable. Pourquo ai-je consenti à ce que la France participăt à la force neutre du Sinal? Parce que nous sommes volontaires chaque fois qu'il convient d'aider un processus de paix. Pourquoi enfin al-je accepté l'invitation de MM. Navon et Begin de me rendre en 1982 en Israel ? Nous voici revenus à mon d'interdit pour la France. Son devoir est de tenir et toujours. et partout, un seul et même langage. Ce développement vous indique la direction qu'il prend. Pourquoi si-je souhaité que les habitants arabes de Cisjordanie et de Gaza disposent d'une patrie, parce qu'on ne peut demander à quiconque de renoncer à son identité ni de répondre à sa place. » Il appartient, je le redis, sur

Palestiniens comme aux autres, de quelque origine qu'ils solent, de décider eux-mêmes de leur sort, à l'unique condition qu'ils inscrivent leur droit dans le respect du droit des autres, dans le respect de la loi internationale et dans le dialogue substitué à la violence.

» Je n'ai pas plus qu'un autre à trancher qui représente ce peuple et qui ne le représente pas. Comment l'O.L.P., par exemple, qui parle au nom des combattants, peut-elle espérer s'asseoir à la table de négociation tant qu'elle déniers le principal : et le droit d'exister et les moyens de sa sécurité, à Israel? Le dialogue suppose la reconnaissance préalable et mutuelle du droit de l'autre à l'existence, le renoncement préalable et mutuel à la guerre directe ou indirecte, étant entendu que chacun retrouvera sa liberté d'agir en cas d'échec. Le dialogue suppose que chaque par-tle puisse aller fusqu'au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens comme pour les autres, peut le moment venu signifier un Etat. La France approuvera ce qui sera dialogue ou approche du dialogue, comme elle observera avec inquietade toute action uni-

laterale qui, de part et d'autre. retarderait l'heure de la paix. » De même, nul ne peut décider des frontières et des conditions qui, à partir de la résolution 242 de l'ONU (votée par le Conseil de sécurité après la guerre de six jours en 1967), s'imposeront aux parties en cause. Ce sera l'affaire des négociateurs, et d'eux seuls. N'excluez de la négociation aucun sujet, quel qu'il soit. Je propose, au nom de l'immense majorité des membres du Parlement, que tout soit negociable, président vous adressant au président Sadate le 30 novembre 1977. Je ne sais s'il y a une réponse palestinien. Mais nul doute qu'il » Il est donc normal que fale, y a problème et que, non résolu. il posera sur cette région du monde. Je parle non seulement parce que j'obéis à ce que je crois être mon devoir, mais aussi parce que la paix mondial délà si com-

rant, mesdames et messieurs, toute crise régionale qui dure, attire comme un aimant les prissants de ce monde, qui cherchent toute occasion d'exercer leur rapport de forces. Toute crise locale ou régionale qui dure échappe un jour à ses protagonistes au héréées de rive fort culture. bénéfice de plus fort qu'eux.

» Mais nous ne devons pas oublier non plus les relations bilatérales entire nos deux pays. Ces relations, les ministres qui m'ont accompagné ont pu en discuter avec leurs homologues. Et ce qui s'est passé depuis hier m'a démontré que la chaleur de votre acqueil, la clarté de nos débats la franchise de nos discussions. le ton même de notre langage que ces relations bilatérales doivent se resserrer. Pas davantage je ne veux taire, m'adressant à ce Parlement, puisque je m'exprime au nom de mon pays, ce que sont les priorités de la France : une unité plus grande de la communauté d'Europe dont elle est membre une alliance défensive de l'Atlantique plus cohérente. l'indépendance de ses décisions lorsque sa vie est en case, les vœux qu'elle forme pour qu'aboutisse la négociation Genère sur le désarmement, sa volonté de dire haut à l'Est ce qu'elle pense d'un système et d'action qui nuisent aux droits de l'homme, qui nuisent au droit des peuples et cependant, notre volonté de préserver toutes ses chances au dialogue qui, à travers les siècles, nous a toujours

permis de parler à cette partie

orientale de l'Europe. > Je ne veux pas oublier davantage la préoccupation qui est mienne, devant les freins qui aulourd'hui se joignent, pour empêcher que se dégage une audacieuse et réaliste politique dans les relations du Nord industriel et du tiers-monde. Si l'on refuse plus longtemps à la fois de réformer le système monétaire, si l'on refuse de rechercher les movens de développer :les capacités d'énergie des pays pauvres qui n'ont pas de pétrole, si l'on refuse plus longtemps de définir une politique de soutien des matières premières pour les pays qui en vivent et ne se développent que sur l'une d'entre elles, de telle sorte que dans l'impossibilité où ils se trouvant, ces pays, de dominer la spéculation qui s'abat sur eux impossible de metire en ordre les pays de codéveloppement d'une année sur 'autre entre pays, ceux dont je parle, tiers-monde pauvre, et les pays industriels. > « Et je m'apercois avant de

conclure mesdames et messieurs. que je n'ai pas parlé de Jérusaiem où nous sommes pourtant. La Bible, ai-je dit hier soir, a nourri mon enfance. A sa lecture j'avais appris que Jérusalem, Jérusalem n'est-ce pas dans votre c'est Ir Shalom, terre de l'unité et de contradiction, éternelle je l'espère, universelle assurément, apparaitrait fatalement un jour comme le lieu où se rassembleralent les frères séparés. Dans sa volonté farouche de survivie, voire peuple, j'en suis sûr, saura tirer de son génie les ressources d'intelligence et de courage qui change-

formés. Je voudrais, même si je lis avec quelque attention ce dernier document, avant de rejoindre la place qui me fut un moment prétée, vous dure ces simples mots (après une citation en hébreu M. Mitterrand conclut): Shalom, ami, longue vie a

### M. BEGIN: pourquoi créer un vingt-deuxième Etat arabe?

Dans le discours qu'il a prononcé ensuite, M. Begin a pris une nouvelle fors position contre la création d'un Etat palestinien. Paisant appel « ou sentiment de la justice des Français», il a déclaré en substance : les Arabes ont délà vingt et un Etats et les inifs un seu! : pourquoi faudraltcréer un vingt-deuxième Etat arabe dont le seul but serait de détruire le seul Etat juif existant ? Auparavant, le premier ministre avait fait un perallèle entre la Révolution française, authentique révolution de la liberté, et la révolution bolchevique, révolution du totalitarisme. Il s'était aussi longuement étendue sur l'affaire Dreyfus et ses conséquences, y voyant un symbole du sens de la s'est prononcé une fois de plus justice des Français.

Au nom de l'opposition travailliste, M. Peres a brossé de son côté une longue fresque des années « dorées » de la coopération franco-israellenen et qui s'étend du drame de l'Exodus à la guerre des six jours en 1967. Après un éloge du socialisme problème des Palestiniens.

ront pour lui et pour d'autres, la peine en joie et l'angoisse en

yous, nos chemins se sont soucréées, mais je m'adresse en cet instant au Parlement dans son entier, au Parlement, à la Knesset France, je fais confiance aux représentants de ce peuple pour qu'ils assurent, selon leur idéal, devenir d'Israël. Mais aussi permettez-moi de vous le dire, configure parce que nui ne sait mieux de quoi je parle, nui n'a plus vécu que vous les siècles du passé, nul n'épronve davantage les uttes d'anjourd'hui, que se ressemblent enfin les fils dispersés Qu'à la culture et à l'histoire du peuple juif sache répondre encore, et vous devez le faire, cette

En 1967, les israéllens, qui n'occupaient depuis 1948 que la partie ouest de la ville, construite extra-muros à partir de 1860 à l'initiative du juif anglais Sir Moses Montefiore, conquirent is partie est, [usque-là incorporée à la Jordanie. En août 1980, le Knesset a proclamé - Jérusalem réuniflée capitale éternelle d'iaraët », en dépit de la très vive opposition étrangère à cette mesure.

Jérusalem-Ouest comprend le secteur moderne et les quartiers julfa ainsi que les principaux édifices gouvernementaux laraéliens, les ambassades étrangères restant à Tel-Aviv puisque les Etats reconnaissant Israël n'en font pas autant pour sa capitale. Les Lieux saints des trois religions abrahamiques se trouvent tous, à l'exception du mont Slon, à Jérusalem-Est - appeiée encore la Vieille Ville ou Jérussiem arabe. - notamment le mur des Lamentations, le Szint-Séculore, et le dôme du Rocher. Jérusaiem réunifiés compte aujourd'hui quelque quatre cent mille habitants, dont approximativement cent mille Arabes musulmans ou chrétiens.

Les visiteurs officiels étrangers évitent généralement de se rendre à l'est de la ville, mais Anouar el Sadate, en novembre 1977, n'avait pas hésité à le faire pour aller prier à la mosquée El-Akss, et sans pour autant que ce geste constitue une reconnaissance de l'occupation israélienne de la partie arabe de la cité.

réponse apportée par le grand

peuple arabe, héritier de la grande

civilisation qui elle aussi vous a

### français, B. Peres a rendu hommage à M. Mitterrand oui «a

restitué à la France l'esprit de liberté et de fraternité (...), nouvelle aube souhattée par les citoyens v. A propos du Proche-Orient. M. Peres a fait état de divergences qui l'opposent à M. Mitterrand, notamment à propos de l'OLP, mais il s'est aussi félicité que le président de la République « appuie ouvertement les accords de Camp David > et qu'il a évite de parier de Jérusalem comme d'une ville arabe ou comme d'une

ville qui doit s'attendre à une division n. En conclusion, M. Peres pour une solution « jordanienne » du problème palestinen, «Une Jordanie, a-t-11 dit, qui tendrait vers la vaix, découvrirait dans la longue frontière qui nous sépare, des possibilités surprepantes de coopération, de promotion de l'économie, des solutions au

POUR BIEN S'ASSEOIR ET BIEN DORMIR Sans l'éloignes du mus. ia banquette-lit STEINER se transforme en vrai lit pour 2 personnes, par un simple basculement DISTRIBUTEUR

37, AV. DE LA REPUBLIQUE E PARIS XF E Métro Parmentier

TEL 3574635

### Six cent mille francophones

aahkėnezes européena émigrés hébreu serelt, au Levant, un nouveau Liban.

Aulourd'hul, bien qu'il y ait en israēi 600 000 francophones (dont 60 000 d'origine française) sur 3 700 000 habitants, les perspectives sont au mieux, de voir l'impact linguistique français se maintenir comme en Egypte ou en Syrie, c'est-à-dire en tant qu'apanage de groupes sociaux ou culturels relativement restreints. Au reste, ce n'est pas l'anglais qui est le principal rival du français en Israël, mals l'arabe, celui-ci étant devenu. première langue étrangère dans l'enseignement israélien, ce qui est somme toute normal dans la perspective d'une insertion socio-politique de l'Etat juit dans l'ensemble proche-oriental.

il est clair cependant que si la France et Israel avaient continué à être les « amis et aillés : qu'ils étaient avant que Charles de Gaulle n'inaugure sa politique arabe, les ilens culturels franco-Israéliens seraient restés plus étroits. Ce qui s'est maintenu peraît néanmoins solide, notemment grace aux deux lycees de l'Alliance israélite universelle (2500 élèves), aux écoles chrétiennes (2 500 élèves également) parmi iesquelles celle, fameuse, des Frères de Jaffa et grâce aussi aux trois centres culturals

(3 000 inscrits). L'apport proprement israéllen n'est pas négligazbie non plus de français des universités natioveins s'expriment en français, françophones (dont deux nouvelles revues culturelles, Siliages et Keschei) et surtout ses programmes radiophoniques quotidiens en français, très écoutés au Proche-Orient, compte tenu -sunoini eruel eb étillago el eb tions. A la veille du voyage en Israel du président Mitterrand. les haures en francais à la radio sont passées, selon l'ambassade israélienne à Paris, de trois à six par jour, signe de blenvenue supplémentaire à l'égard du chef de l'Etat français. La télévision d'Israel restant,

français existant en israel

en revanche, avare d'émissions d'origine française, de nombreux francophones israéllens captent les programmes quotidiens en français, souvent très attrayants, de la télévision jordanienne volsine. Le nombre des personnes en mesure, linguistiquement, d'apprécier ces émissions étant assez peu élevé dans le Royaume hachémite, il est notoire que celuli-ci les diffuse surtout dans l'espoir de toucher une partie du public (sraélien, particuliérement permi les juits originaires du Maghreb ou d'Egypte, traditionnellement francophones, et souvent réputés plus hostiles aux pays arabes que les julfs venus d'Occident. Le sort de la langue française, décidément, est bien sur les deux rives du Jourdain une affaire politique...

-- Arreit

A Section 1

· · · · · ·

. . .

J.-P. PERONCEL-HUGOZ.

### LES RÉACTIONS

### M. Jacques Chirac : quel est le fil directeur de notre politique étrangère?

mercredi 3 mars lors de l'émission « Face au public » de France-Inter à propos du voyage face au problème polonais. » de M. Mitterrand en Israël : «Si le président de la République a quelque chose de nouveau à dire, s'il a des propositions concrètes qui permettent de faire un pas supplémentaire en direction de la paix dans cette région du monde, si, par là même, la France a les moyens d'influencer dans le bon sens le cours des événements, alors, M. Mitterrand aura eu raison d'aller en Israël. Si au contraire, il s'agit d'un voyage qui n'apporte rien, si nous n'avons ni la possibilité ni les moyens d'influencer le cours des choses, alors je m'interroge sur son opportunité au lendemain de l'annexion par Israël du Golan, c'est-à-dire d'un acte contraire à la morale et aux droits internationaux et que, par ce fait; nous cautionnons, ce qui n'est pas dans la vocation de la France. Je n'y verrais alors plutôt qu'un geste davantage de politique intérieure que de politique internationale.» Evoquant l'ensemble de la politique étrangère du gouvernement, le président du R.P.R. a dit :

a Je voudrais bien savoir quel est le fil directeur de notre politique étrangère. En effet, nous voyons l'affirmation par le gouvernement de la nécessité de renjorcer la solidarité atlantique. C'est ce que nous dit le chej de l'Etat. Et, parallèlement, un certain nombre d'initiatives sont prises, notamment en Amérique centrale, qui vont tout à fait à l'encontre de cet objectif. Un geste spectaculaire est jait en direction d'Irrael, c'est vroi et. parallèlement, nous constatons un rensorcement très sérieux par la diplomatie française de la reconnaissance de l'O.L.P. Nous affirmons notre solidarité avec les travailleurs polonais et, parallèlement, nous signons le contrat de gaz soviétique dans des conditions qui sont techniquement mauvaises et qui, politiquement. sont tout à fait contraires à la reaction que nous aurions du apoir avec un pays - l'Union soviétique - qui s'est comporté comme il s'est comporté. M. Mitterrand a beaucoup parlé, c'est prai, mais très peu agi. C'est ce qui fait toute la différence avec le général de Gaulle. (...) Tout cela me paraît improvisé

et pas très cohérent. Le maire de Peris a poursuivi : « La présence des communistes tu gouvernement ne donne pas au président de la République la liberté de choix, d'initiative, et l'appréciation nécessaire pour conduire la politique étrangère de la France.

» Je constate que le gouvernement français n'a pris aucune tnitiative qui soit conforme à son discours, et qu'il a cédé sur tous les plans à la pression soviétique. l'imagine que la présence

M. Jacques. Chirac a déclaré. ment n'est pas étrangère à cette absence totals d'action et d'initlatives du gouvernement français

### doivent définir une politique Tout en relevant qu'il est e trop

tot pour porter un jugement utile sur cette visite », et qu'il convient d'attendre les diverses déclarations qui seront faites à l'issue des entretiens, un commentateur de Radio-Ryad a déclaré meroredi 3 mars: a Tous les Arabes pourraient accuellir javorablement la visite de M. Mitterrand en Israel sicelle-ci devait représenter un progrès sur la voie de l'adoption et de la proclamation par les Européens d'une position suste et courageuse sur la question palestinienne. Ce que veulent les Arabes, c'est que les Européens acquièrent le pouvoir de définir une politique claire sur le Proche-Orient, exprimant les intérêts récis de l'Europe et de la France dans la région, au lieu de leur politique falble et obscure qui permet à un terroriste comme.

### « AL CHARK » (Beyrouth, prosyrien): la France est libre de ses décisions.

Begin d'insulter ses dirigeants

dans les termes les plus vils. v

«La France, en sa qualité de grande puissance, est libre de prendre ses propres décisions, et le chef de l'Etat français est également libre de se rendre en Israël ou de s'abstenir d'y aller. Mais tout comme les Arabes avaient accordé à la France, au lendemain de la guerre de 1967, la clause de la nation la plus favorisée, ils devraient aujourd'hui revoir leur attitude à la lumière de la nouvelle position française vis-à-vis de la cause arabe. »

● Le Comité pour la paix au Proche-Orient & souhaite que le voyage de M. Mitterrand en Israël solt l'occasion d'une clarification de la politique du gouvernement francais au Proche-Orient... Le Comité pour la paix au Proche-Orient rappelle que la voix de la France ne peut être que celle de la justice, c'est-à-dire qu'elle doit s'exprimer pour la reconnaissance officialle de l'OLP. et la réalisation des aspirations nationales légitimes du peuple palestinien. Le souci d'équilibre manifesté par le président de la République

dolt d'autre part le conduire à inviter officiellement à Paris le président de l'O.L.P., M. Yasser Arafat. »

\* 30, rue Noire-Dame-des-Vicdes communistes au gouverne- toires, 75002 Paris, Tél. : 260-02-92

### États-Unis

### De nouvelles armes soviétiques inquiètent les dirigeants américains

Waskington — A quelques jours d'intervalle, le Pentagone a révélé deux améliorations dans l'armement soviétique : le déploiement prochain de lasers dans l'espace et l'existence d'un bombardier stratégique similaire au B-1 américain. L'une et l'autre de ces nouveautes sont l'objet de remarques alarmistes sur le déséquilibre des forces entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis. Il faut cependant tenir compte des auditions oui ont commence au Congrès sur le budget militaire 1983: Comme toujours, les responsables de la défense cherchent à grossir la menace extérieure pour obtenir plus de crédits. Et c'est particulièrement le cas année car de nombreux démocrates et républicains, exigent une réduction des dépenses

· Arminantral ... aries

Cant the tigramisations

The street and the state of the

& Sherman, 14 St. . Free

8 Rifig Bift geman.

mes towns dens the

with College to the state

of the martinest page 1715.

rediaphyniques 2.31.

Princette the econtra

milita de imata managa

हुत सहस्तात क्षेत्र क्षा क्षा क्ष

& promaint be meinen

# # Praction & 12 142 0

MOR MEIOR CAN PASSECE

Be & Patia rin 1:20 8

mer, pigne de f. francie

MERCH & LOSSEY TO THE

Stiffiger Eligente ermen.

Holes - ware it emperen

I TERROSINE OR SPECIFOLE

1866 Milliam Capton

manage gunt dette en

BUNDA POLGANISHED 12-

PROMINE CON PROPERTIES

**all the project of the same** 

and the state of t

Mar # 444 motore e.e.

MAR COMPANY BUSINESS SERVE

And the second second

A State of the second

THE HUGSZ

in directeur

Marie 1911 Hall

IONS

一番作者はいないここでで、---

BOWEN TON BUREY,

S. S. S. S. S. S.

sh pinings arrige.

Sur les lasers, aucune révélation publique n'était prévue M. Richard DeLauer, directeur de la recherche au Pentagone, en a fait part confidentiellement jeudi der-nier à la commission des forces armées de la Chambre des représentants. Mais un élu distrait, M. Ken Kramer (républicain du Colorado) devait lire ce texte au cours d'une seance publique. Ce qui permit à un journaliste d'une revue spécialisée, Army Times, de l'enregistrer et de le publier.

### L'U.R.S.S. en avance

Selon ce responsable du Pentagone, les satellites américains (chargés de l'espionnage, de l'alerte et de la communication) pourraient être menacés par des lesers soviétiques placés sur orbite « dès 1983-1988 ». Et à partir de 1990, on peut s'attendre à la mise en place d'un a grand permanent complexe spatial (...) capable d'attaquer efficacement des objectifs terrestres, maritimes et aériens ».

Les Etats-Unis et l'Union sovietique n'ont conclu aucun accord sur les armes antisatellites. Ils se sont seulement engagés en 1967, à ne pas installer sur la Lune et à ne pas placer sur orbite autour de la Terre des armes nucléaires ou e de destruction massive ». Chacun des Deux Grands fait des efforts pour développer les lesers (light amplification by stimulated emission of radiations). Le Pentagon réclame plus

# THE VIVE COMPETITION

Les armes leser sont-eiles pour demain? La réalité va t-elle bientôt depasser la fiction ? Il serait illusoire de croire que les pays qui travalillant sur les lasers de puissance se désintéressent du sujet. Soviétiques et Américains rivalisent, en effet d'audace avec des budgets que certains évaluent à 1 milliard de dollars pour le premier et 250 millions de dollars pour le second, suivis en cela plus modestement par la France et quelques autres : un tel système. baptisé Armel, est, par exemple, en cours de développement dans les laboratoires français 🚶 🗓 🎘 🦠

Si, dans ce domaine, jes spécia-sistes américains organisant partois des fultes sur les travaux soviétiques - construction, par example, d'une installation équipée d'un laser à lode à Saryshaghan, - He ne ménagent pas non plus leurs efforts dans ce sacteur, comme en témoignent nombre d'articles de la revue spécialisée Aviation Week and Space Techno-

Le budget alloué, en 1982, à la seule Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) 'pour ses activités sur les lasers spatiaux de chimique hydrogène-fluor d'une puissance de 5.5 mégawatts, constituant une première étape vers la réalisation d'un système d'arme capable de contrer le l'ancement de missiles

américaines travallient aussi sur ces sujets avec des budgets importants 25 millions de dollars en 1982 pour l'armée de tarre, 61 millions de doiiars pour la marine et 95 millions de dollars pour l'armée de l'air, si l'on en croit Aviation Week and Space

Recherches, essais et tirs réels sur cibles, comme cela a encore été fait récemment avec un laser de 400 kilowatta monte sur un avion Boeing KC-135, se succedent Mais, pour aboutir vraiment, il faudra encore que les soécialistes résolvent les problèment inhérents à la point d'optiques capables supporter les énormes puis sances envise<u>dées</u> et cuux posés pointage et l'alimentation en de ces systèmes d'arme l'attenuation de ces faisceaux de en cons de leur nassage mesures que tout système d'arme

De notre correspondant

de 213 millions de dollars à cette fin, pour l'année budgétaire 1983. On sopponnait l'URSS d'être en avance sur les chercheurs américains, mais pas au point de dé-ployer prochamement de telles armes. La fourchette indiquée par M. DeLauer (1983-1988) est d'ailleurs assez large A Washington, la plupart des spécialistes refu-sent de croire que les lasers soviétiques seraient prêts des l'an

L'autre révélation concernant le bombardier soviétique est faite per le secrétaire à la défense. M. Caspar Weinberger, dans un entretien publié ce jeudi 4 mars. Nul n'ignorait qu'un nouvel avion était à l'étude en U.R.S.S. Le Pentagone avait lui-même révélé l'an dernier que les Russes, ne voulant plus se contenter de leur Backfire à moyenne portée; mettaient en chantier un autre bombardier, a long rayon d'action

M. Weinberger précise maintenant que le nouvel appareil aura « beaucoup de caractéristiques » du futur B-1 américain. Il pourrait notamment voler à basse altitude pour éviter d'être repéré. Ce qui nécessiterait des équipements coliteux aux Etats-Unis pour se défendre nouveaux radars, avions d'intérception, etc. Jusqu'à présent, les l'Américains pensaient que l'armée rouge se

reposait entièrement sur les mis-

Le nouveau bombardier soviétique existe-t-il à l'état de prototype ou est-il déjà en fabrication? M. Weinberger ne précise pas. Il y voit en tout cas une illustration supplémentaire a de l'accroissement énorme et continu de la puissance militaire soviétique », et insiste sur sur les mesures à prendre, c'est-à-dire sur les crédits nécessaires.

La Maison Blanche demande au Congrès 690 millions de dollars pour la défense aérienne en 1983 Ce montant serait doublé l'année suivante. L'ensemble du budget militaire proposé est de 216 mili iards de dollars, soit 29 % l'ensemble des dépenses fédérales (contre 24 % en 1980).

«Ce programme est trop ambitieux », a déclaré mercredi M. Pete Domenici, président de la commission budgétaire du Sénat, qui appartient pourtant au parti républicain. On constate, en effet, contrairement à l'année dernière. qu'une majorité d'élus des deux bords est favorable à une réduction des dépenses militaires envisagées. Le déficit ne sera-t-il pas proche des 100 milliards de dol-lars? Mais M. Reagan ne veut toujours rien entendre. « Quoique détestant l'idée d'un déficit, de clarait-il mercredi, je dois l'accepter s'il permet d'acheter la paix pour le restant du siècle.»

ROBERT SOLE

### Turquie

### Ankara refuse de polémiquer avec M. Papandréon sur le sort de Chypre

De notre correspondant

n'a témoigné qu'un intérêt limité à la visite à Chypre du premier ministre grec, M. Papandreou, qui, selon elle, relevait autant d'un « show politique » destiné à la consommation intérieure grecque. Les milieux officiels de la capitale se sont gardés du moindre com-mentaire sur « l'appel aux croi-sades » lancé par le chef du gouvernement d'Athènes. Les dirigeants tures chypriotes ont pour leur part qualifié de a provocation » la venue de M. Papandreou dans l'île, tout en soulignant leur détermination à poursuivre les négociations inter-communautaires en vue d'un a règlement réaliste » du conflit.

Dans une interview qu'il a donnée au quotidien Cumhuriet du mercredi 3 mers, M. Turkmen, ministre turc des affaires étrangères, s'est contenté de qualifier le premier ministre grec de « maître de rhétorique », ajoutant toutefois qu'une « force d'imagination riche ne mène en général qu'au désappointement ». Ankara, a-t-il dit, ne croit pas à l'utilité d'a entamer une polémique avec M. Papandréou, déstreux de saboter les pourparlers inter-communautai-

quotidien d'Istanbul Hurrtyet public ce jeudi 4 mars une dépêche de son correspondant à Nicoste (secteur turc) selon lequel

les représentants des deux communautés dans les pourparlers se seraient d'ores et déjà entendus sur quelque quatorze articles du projet de la future Constitution de la «République fédérale chypriote », et cela contrairement eux affirmations de M. Papandréou estimant qu'on ne seurait rien obtenir par la voie des pourparlers intercommunautaires.

En marge de l'affaire chypriote la presse public des articles relatifs aux « déboires » de la minoignorée selon elle par l'opinion occidentale. Des sources proches ministère turc des affaires étrangères affirment qu'Athènes en reprenant la prospection pétro-lière dans certaines sones liti-gieuses de la mer Egée, vient de violer l'accord de Berne de 1976, en vertu duquel les deux pays s'engagent à suspendre toute pros-pection dans les dites zones jusqu'à un règlement définitif de leur contentieux sur le plateau continental égéen.

Ankara, hostile à l'extension des eaux territoriales grecques à 12 milles, aurait déjà protesté auprès d'Athènes contre les travaux de prospection dans les zones qui se trouvent à l'est de l'ile de Tachos

ARTUN UNSAL.

### Belgique

### DEUX TUÉS DANS UN ATTENTAT CONTRE UN CENTRE CULTUREL YOUGOSLAVE

Bruxelles (A.F.P.) - Un attentat à la mitraillette a été commis le 3 mars, à 17 heures, à Bruxelles, contre un centre culturel et sportif belgo - yougoslave. Il a fatt deux tués et trois blessés graves. Un homme masqué à ouvert le feu sur des supporters locaux de l'équipe de football l'Etoile ronge de Beigrade, réunis dans le centre culturel belgo - yougoslave, situé dans un quartier central de Bruxelles. Les supporters devaient ensuite aller applaudir leur équipe opposée, en nocturne, à l'équipe belge de Anderlecht dans la Compe d'Europe des clubs champions. Deux attentats out été commis

en moins d'un an contre des Yougoslaves à Bruxelles : le 14 juillet 1981, un diplomate et un employé avaient été blessés dans l'ambassade; le 4 août, un autre diplomate était tué dans un café. Le 5 août, des cocktails Molotov étaient lancés contre un magasin yougos-

Un a mouvement indépendantiste albanait » avait revendiqué es dernier attentat, et plusieurs de ceux commis à la bombe depuis mars 1981 à Bruxelles contre des bureaux et services yougoslaves.]

 Mort du général Nicolas Troujanov. — Celui qui fut le principal conseiller soviétique de l'armée chinoise de 1957 à 1960 est mort, vendredi 26 février, à l'âge de quatre-vingt un ans des suites d'une longue maladie.



Si en atterrissant aux Etats-Unis vous avez déjà éprouvé l'horrible sensation d'avoir traversé l'Atlantique à la nage, alors la Pan Am est faite pour vous. Car il n'y a que Pan Am pour conduire les hommes d'affaires à bon port, frais et dispos.

### Les privilèges Pan Am

·A Orly Sud, vous vous présentezan comptoir spécial Clipper Class, et, sans attendre, vous enregistrez vos bagages, (à noter que vous avez droit à la franchise

Votre embarquement se fait avec les passagers de 1<sup>re</sup> classe, et à bord, nous vous installons dans un compartiment réservé à votre intention, équipé de larges fauteuils inclinables dont le confort a été spécialement étudié pour un long voyage.

### Le service Pan Am

Nous vous accueillons avec de délicieux cocktails et nous vous offrons des casques d'écoute confortables, ce qu'il y a de mieux pour apprécier le programme de musique en stéréo et le film présenté pendant le vol.

Nous vous servons aussi un repas raffiné accompagné de bons vins. Ne vous étonnez pas alors de voir beaucoup de passagers s'assoupir des la fin du film tellement ils se sentent bien.

### A vrai dite, notre fanteuil n'y est pas étranger. Orly - New York 12 h chaque jour

Notre vol quotidien pour New York part tous les jours d'Orly Sud

Les passagers venant de province ont donc suffisamment de temps pour

la correspondance à Orly et évitent en plus les inconvénients de changement d'aéroport. À 14 h 05, vous arriverez au Terminal International Pan Am de New

York. Et là, vous pouvez continuer sur Los Angeles ou prendre une correspondance directe vers des destinations comme Washington, Dallas-Forthworth, New Orleans ou Détroit, tout cela sans changer de Terminal. La prochaine fois où vos affaires vous conduiront aux U.S.A., choisissez

la Clipper Class de Pan Am. Vous dormirez peut-être après le film, mais vous serez d'attaque à l'ar-

Pour tous renseignements, demandez à votre Agent de Voyages ou appelez Pan Am an 266.45.45.





15 mars, les Polonais pourront se

Selon l'office du tourisme polonais en France, les échanges tou-

mais seuls les voyages de groupe

seront autorisés. Or en 1981, sur

les quarante mille Français qui

se sont rendus en Pologne, 80 %

l'ont fait à titre individuel, plus

de la moitié de ces visiteurs étant

d'origine polonaise. C'est pour-

quoi les agences de voyage

a contourner l'obstacle » en orga-

nisant des a poudges spéciaux »

permettant à des particuliers de

se rendre en groupe en Pologne,

avec la possibilité, dans le cours

d'un programme touristique e clas-

sique », de rendre des visites pri-

vées à des proches on des parents

résidant en Pologne. De plus, pour

permettre à ces touristes d'em-

porter davantage de colis, ces

voyages spéciaux s'effectueront

DES « PROBLÈMES TECHNI-

QUES » LE RETARD DU

Franciort (A.F.P.) — La partie

de poker que les cinq cent une

bacques occidentales créancières

de Varsovie ont engagée avec les

autorités polonaises pour obtenir

sinon le remboursement de leurs

crédits du moins le paiement des

intérêts échus, a connu de nou-

veaux rebondiesements dans les

Vendredi 26 février, un groupe

de huit banques agissant pour le

compte des < 501 > a adressé un

telex à la banque polonaise du

commerce extérieur Handlowy

pour exprimer « sa deception »,

cette dernière n'ayant pas fini de

verser au 15 février, comme elle

s'y était engagée, les arrerages

d'intérêts dus sur sa dette non

garantie de 1981 (le Monde du

Varsovie d'avoir ainsi abusé de la

« confiance » de ses creanciers

privés, apprend-on de très bonne

La Handlowy a répondu au

début de cette semaine, indique-

t-on, que le retard pris dans le

versement des intérêts était dû à

des problèmes techniques

notamment à la nécessité de véri-

fler les arrières pour chacun des

Les créanciers prives de la

Handlowy ont fait du règlement

total des arrièrés d'intérêts la

condition de la signature d'un

accord de rééchelonnement éla-

boré par les deux parties, le

4 décembre. Le signeture de l'ac-

cord, prévue à l'origine fin décem-

bre, puis reportée au 4 mars, est

maintenant envisagée pour la fin

mars ou le début avril. mais au-

cune date précise n'a été fixée.

Pour les banques occidentales,

le problème de l'amortissement

de leurs creances polonaises se

définitivement fin mars, ce qui

explique le sévère avertissement

adresse vendredi à la Handlowy

par les « 501 ». En principe, si

Varsovie ne paie pas les intérêts

d'une créance, cette dernière

devrait être passée pour profits et pertes, diminuant d'autant le

bénéfice dans les comptes de l'éta-

● Un boulevard & Solidarité

à Metz. Le conseil municipal de

Metz, dirigé par M. Rausch (U.D.F.) a décidé de débaptiser

le boulevard de la Défense de la

ville pour l'appeler boulevard

c Solidarité » en hommage au

blissement concerné.

peuple polonais.

pose de manière cruciale, leurs

établissements concernés.

source à Francfort.

mars). Ces banques accusent

VARSOVIE. ATTRIBUE

PAIEMENT DES INTÉRÊTS.

par le train.

derniers jours.

occidentales ont entrepris

l'occasion d'événements

rendre à l'Ouest en voyage orga-

### Des footballeurs soviétiques ont été conspués à Varsovie

La visite du général Jaruzelski a Moscou a ouvert un « chapitre la Pologne et l'U.R.S.S., estime la presse polonaise. Ainsi, Trybuna Ludu va jusqu'à redemander « si l'histoire des relations internationales pourrait fournir un autre exemple d'attitudes aussi honnétes et véritablement amicales que celles qui ont prévalu au cours des derniers mois dans les relations polono-soviétiques ». Les antorités polonales n'en

redoutaient pas moins des incidents pendant le match de football entre l'equipe Dynamo de Tbilissi et la Legia de Varsovie, qui a en lieu, mercredi 3 mars, dans la capitale polonaise. De memoire de sportif, on n'avait jamais vu autant d'uniformes et de treillis militaires dans le stade, situé un peu à l'écart du centreville. Près de la moitié des quelque vingt-cinq mille spectateurs qui suivirent la rencontre étaient des soldats. De plus, des policiers militaires casqués et armés de matraques scrutaient le comportement des jeunes « fans » de Legia dont quelques-uns ont été expulsés du stade pour avoir maleur enthousiasme de façon trop bruyante. Une voiture radio, toutes antennes dehors, avait établi ses quartiers tout pres de l'ambassade de France, qui se trouve sur le chemin conduisant au stade. Une multitude de miliciens, dont beaucoup portaient la kalachnikov en bandoulière, arpentaient toutes les voles donnant accès au stade.

Malgre les appels de la presse de la capitale à faire montre de sagesse durant la rencontre. les footballeurs soviétiques ont copieusement conspués des leur apparition sur la pelouse. Aucun incident n'a cependant été enregistré par la suite. Le match aprement disputé, a été remporté par l'équipe soviétique, 1 à 0.

### La porte ouverte aux candidats à l'exil

Les personnes « qui sejournent actuellement dans des centres d'internement » en Pologne et qui a veulent quitter désinitivement » pourront en faire le demande à partir du 15 mers, annoncé un communique du des passeports public mercredi par l'agence PAP. Ces demandes, ajoute le commurique seront « examinées conformément aux principes en vigueur, et à la lumière de

Cette proposition d'extl concerne que ceux qui n'ont pas été arrêtés ou jugés pour viola-tion de la loi martiale. Elle pourrait, par exemple, s'appliquer à M. Lech Walesa, le président du syndicat indépendant Solidarité. Actuellement, plus de 4000 per-sonnes sont « isolées » parce que, de l'avis des autorités, elles « pourraient » présenter un danger pour la paix sociale si elles étaient en liberté.

Le général Jaruzelski avait évoqué le premier, en recevant, après l'instauration de l'état de guerre, les ambassadeurs des pays occidentaux à Varsovie, la possibilité de permettre aux dirigeants et sympethisants de Solidarité qui en exprimeraient le désir de choisir l'exil. Cette offre avait été renou-velée dimanche par le ministre de l'Intérieur, le général Czeslaw Kiszczak, dans une déclaration à l'agence PAP.

Pavel Tigrid

Ediciona Complete Distribution pay

REVOLTES OUVRIERES A L'EST 1953-1981

1.200.000 cotisants

100.000 volontaires et secouristes dont 3.500 médecins-conseillers

5.000.000 d'heures d'activités bénévoles par an

370 établissements médico-sociaux

106 écoles et centres de formation

16.000 élèves

Devenez membre de la Croix-Rouge française

17, rue Quentin-Bauchart, 75384 PARIS Cedex 08 Tél.: 261-51-05 - C.C.P. Paris 3.136.56

### Le Bureau international du travail a ouvert un débat sur la répression

De notre correspondante

déposées par le Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération mondisle du travsii (C.M.T.) portant sur la suppression de toute iberté syndicale en Pologne. Le directeur général du BIT, M. Francis Blanchard qui avait sophaité recueillir des informations for place, n'a tonions pas obtenu l'autorisation d'envoyer une mission en Pologne. En revanche, une delegation officielle de Versovie, dirigée par le viceministre du travail, a été reçue par M. Blanchard les 18 19 février au siège du BIT, elle a tenté de justifier la loi martiale per des motifs politiques et économiques. Il semble aller de soi que la persecution syndicale et la suppression de son activité ne peuvent, selon le BIT, constituer une solution aux problèmes économiques et sociaux d'une

Le rapport du comité de la liberté syndicale déplore entre autres que le gouvernement n'ait pas fourni des informations sur les motifs des arrestations, sur la santé des détenus et leur lieu de détention. Ses auteurs réclament la libération des syndicalistes détenus sans motifs et en fournissent une liste precise (environ sept cents nome, parmi lesquele de nombreux journalistes). 🤫

M. Leonid Kostine, délégué de mais politique, composée d'extrédernier congrès de Gdansk d'avoir évoqué l'éventuelité d'un retrait de la Pologne du pacte de Versovie. Pour tous les autres représentants des pays de l'Est, le chose est jugée : Solidarité ne pouvant pas être considéré comme un syndicat, il n'y a pas hen d'en parler an consell d'administration

L'ensemble des délégués des pays occidentaux ont rejeté catécoriquement cette argumentation. M. Robert Scarly, délégué des Etats-Unis. s'est écné : « Si Soudaritė n'a pas une activitė syndicale, qui au monde mériterait d'être considéré comme un sundicat? ». Pour sa part, M. Marc Biondel, délégué des travailleurs francais, a souligné que tous les gonvernements accusés de violer les libertés syndicales evançaient toujours les mêmes arguments traitant les syndicats plaignants d'e éléments subversifs ». Il a rappelé en outre que lors de la dernière conférence internationale du travail, en juin dernier à Genève M. Lech Walese qui représentait au BIT les travailleurs de son pays, avait souligné que le problème de la Pologne devait être résolu par la Pologne elle-même. Le point de vue exprimé par les délégués occidentaux semble refléter celui du BIT.

ISABELLE VICHNIAC.

### Italie

### L'acquittement des auteurs présumés de l'attentat de Brescia soulève l'indignation

De notre correspondant

Rome. — Après cent quatredella Loggia le 28 mai 1974 qui compable. sonnes ont manifesté devant le monument élevé aux victimes, dénonçant un « jugement honteux et inacceptable 2. La presse du mercredi 3 mars a commenté en géneral avec séverité un jugement qui, comme l'écrit Repubblica, signifie que « la justice prend acte d'une défaite ». Cette sentence semble confirmer la paralysie de la justice face au terrorisme a noir ». Depuis l'attentat à la bombe de Piazza.

Fontana à Milan le 12 décembre

1969, en passant per celui contre vingt-treize heures de délibéra- le train *Italieus* (4 août 1974 : 12 tion, le jury populaire de la cour morts, 48 blessés) jusqu'au masd'appel de Brescia a conclu à sacre de la gare de Bologne 'innocence des huit inculpés de (2-agût:1980 : 85 morts, 200 blesl'aftentat a la bombe de Piazza ses); la justice n'a trouvé aucun' fit huit morts et plus de cent . . Amsi s'effrite la confiance blessés. Le jugement a suscité la en la justice », titre l'Unita en

surprise, l'amertume et l'indigna- première page. Le quotidien du éditoriai que toute la lumière soft faite sur les couvertures et les protections éventuelles qui « à divers niveaux ont consenti la plus vaste impunité au terrorisme noir ». « Sentence après sentence nous decouprons que ce sont les organisations terroristes noires, et non les rouges qui sont invulnérables », écrit Repubblica a Le fruit amer le l'inertie » titre pour sa part la Stampa, commen-tant le jugement de Brescia

### République fédérale d'Allemagne bilans de 1981 devant être arrêtés Les < révélations > d'une revue d'extrême gauche sur les services secrets provoquent un nouveau scandale

De notre correspondant

cause d'importants leaders syndicaux, et celle des subventions occultes aux partis politiques, un nouveau scandale vient d'éclater en République fédérale. Cette fois-ci ce sont les services de renseignements de la R.F.A. qui sont l'objet de quelques graves A l'origine de l'affaire se trouvé M. Hans Langemann, principal fonctionnaire bavarois responsable des services de sécurité du Land. Pendant blen des années, de 1957 à 1970, M. Langemann a aussi exercé des fonctions au sein du B.N.D., c'est-a-dire des services de renseignements de la République fédérale. La revue d'extrême gauche Konkret, dont Ulrike Melnhof (1) fut autrefois le rédacteur en chef, prétend révéler aujourd'hui, grace à des indiscrétions de M. Langemann,

C'est ainsi que le B.N.D. aprait placé un de ses agents dans l'entourage du président Nixon, un autre auprès du cardinal Koenig à Vienne, et espionné le Vatican. Le B.N.D. aurait même volui conclittedeer les services américains au Vietnam. Par ailleurs, le responsable de l'esplonnage ovest-allemand se voit reprocher de s'être interessé aux contacts entre le S.P.D. et le Parti communiste italien, tandis que M. Egon Bahr, le negociateur des traités avec l'Est, aurait été surveillé lors de ses rencontres

toute une serie d'activités.

avec des fonctionnaires soviéti-Les révélations de Konkret touchent aussi certaines affaires purement intérieures, domaine en principe interdit au BND. C'est ainsi que les agents ouestallemands se seraient procurés a

Bonn. - Après l'affaire de la Washington des documents qui se « Neue Helmat », mettant en rapporteraient au rôle joué sous le nazisme par l'ancien chanceller Klesinger. Le texte publié par la revue revient egalement sur l'uaffaire du Spiegel », entraina, en 1962 la chute du ministre fedéral de la défense M. Franz-Josef Strauss. A en croire ces nouvelles revelations, le B.N.D. avait prévenu les res-ponsables de l'hebdomadaire avant de procéder chez eux à une per-quisition M. Strauss n'evait d'ailleurs jamais cache ses soupçons à ce sujet, pensant avoir été trahi par certains membres des services de renseignements. M. Langemann assure que les

informations et les documents publiés par Konkret n'émanent pas de lui L'a néanmoins entre-pris une action judiciaire pour interdire à la revue gauchiste de publier d'autres révélations qui lui seraient attribuées. Avant même l'ouverture d'une enquête par le parquet fédéral, il a demandé sa propre suspension et se comparation devant une commission de discipline

JEAN WETZ.

(1) Ulrike Meinhof, alors person-nalité connue de la gauche e mondaine a était rédactrice en chef de la revue dans les années soixante, avant que la tentative d'assassinat perpetrés contre le dirigeant de la contestation étudiante Rudi Dutschke ne la précipite, par réaction, dans le terrorisme le plus violent. Après avoir fait évader Basder de prison en 1970, subi un entrainement dans des camps palestiniens et participé à la « semaine rouge » de mai 1972, durant laquelle la Fraction armée ronge devait tuer cinq personnes, elle fut finalement arra-tée. Son suicide en prison, en mai 1978, est toujours resté controversé, et avait donné lieu. à l'époque, à de violentes manifestations.

# va renforcer la centralisation

De notre correspondant

vif. Qu'on en juge plutôt : le nombre affaires d'Etat (appeliation en Chine du gouvernement) va casser de quatre-vingt-dix-huft à cinquente-deux. Certains fusionnerent entre eux. d'autres seront purement et simplement suporimés...

Le nombre de vice-premiers ministres, qui est actuellement de traize, devra être limité on a evance ces demiers temps le chilire de deux ou trois. — et ceux qui perdront leurs fonctions pourront accèder à la dignité de conseilless d'Etat.

En ce qui combane les ministères eux-mêmes et tes commissions d'Elat. le chef du gouvernement a annoncé son intention de commencer son travali de restructuration à partir de douze d'entre eux. Il ne les a bas nommés, mais récemment le l'a Kung Pao, un journal procommuniste de Hongkong ayant accès aux melleures sources pėkinolses, avait indiquė tus les secteurs touchés en prioritéseralent ceux des constructions de base, de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie mécenique, de la

cultura et du commerca extérieur. De douze au départ, ces instances. après fusion et ècrémage, ne seront plus que six. Elles auront rang de

réduit d'un tiers, et le nombre des unités doit passer de cent quatrevingts actuellement à cent douze Dans ces nouveaux ortianismes. le nombre des ministres et vice-ministres ne devre pas être superieur, au total. à vinct-sept au lieu de cent dixsept aujourd'hul.

Paradoxalement, la gouvernament, pour menter à bien cette tâche! a juge nécessaire de créer une commission d'Etat qui aura pour mission de suivre la restructuration envisagée dans le domaine économique. Une fois celle-ci achevés à l'écheion central, le mouvement descendra vers les provinces, municipalités et régions autonomes, mais, selon le premier ministre, cela ne se fera pas avant l'année prochaine, sauf là où les conditions le permettront plus tôt. Le premier ministre n'a pas caché

que cette réforme, dont la finalité

à la tâte du gouvernement, on seprience dans la province de Sichuan. des ministères, commissions et En même temps, il a dnoncé queiagences dépendant du conseil des ques règles élémentaires qui devront être observées dans la conduite de la réforme : les taches et responsebilités. Des départements devront désormals être très explicités la selection et la nomination des responsables devra so faire sur la bese de leur compétence « idéciogique. politique et professionnelle.». des arrangements appropriés dévront être trouvés pour les vétérans au se retirent — allusion su maintien du salaire et de divere privilèges (automobile), ainsi qu'au versement d'une indemnité, — enlin le formetion des futurs cadres devres être plus efficace, afin de relever la qualité de l'ensemble.

### Une « revelution

M. Zhan Ziyang a assuré que depuis le démanage du mouvement dans l'apparell administratif il v e deux mola -- toute une serie de reunione d'explicatione se sont tenues ces demiers temps dans les ministères centraux — aucun « désortre » particuller n'avait été noté. Reprenant une expression pracedemment utilisée par M. Deng Xizoping, le chaf du gouvernement a déciaré que la tâche à jaquelle le paya a attelait était une « révolution en profondeur -. Précisant sà pensee, R a ajouté : « Notre Intention est de rélormer la partie de la structure edministrative de l'Etat qui est incompatible avec les exigances du travall économique, culturei et politique. Mais cette révolution b'est pes dirigée contre les

On n'exclut pas que certains limogeages, et, pominations puissent etre amoncés à l'issue de la precente session du Comité cermanent li est possible aussi que le Comité donne le feu Vert à la publication du code civil. Le projet (deux cent huit articles répartis en vingt-trois chapitres) en avait été adopté en décembre par l'assemblée populaire. qui avait charge le Comité permament de mettre un demier politit à es rédaction finale.

MANUEL LUCBERT.

### Inde

### Mme Gandhi souligne la relative libéralisation de l'économie

De notre correspondant

Parlement indien, au terme d'un débat de politique générale de plusieurs jours, le premier ministre, Mme Gandhi, a consacré, au début de la semaine, de longs développements à la situation économique. Elle s'est attachée particulièrement à démontrer que son gouvernement n'avait nullement modifié sa politique industrielle, le secteur public continuant d'occuper une place privilégiée. Toutefois, Mme Gandhi a reconnu arguant d'une volonté de progresser rapidement, que s'opérait actuellement une libéralisation de l'économie indienne mais seulement dans les domaines où le secteur public se révélait inefficace. Justifiant les décisions du

gouvernement tendant à allèger et relacher contrôles et restrictions, elle a fait remarquer : \* Des réglementations qui ne servent qu'à limiter la production ne font pas de nous de meilleurs socialistes s « Aujourd'hui. a-t-elle poursuivi, les grandes firmes privées peucent opérer dans les secteurs-clés de l'économie et les investissements étrangers sont les bienvenus dans les domaines de haute technologie » (le Monde du 14 novem-

Evoquant les critiques émises l'organisme international. « Notre

Mme Gandhi a affirmé n'avoir. a polontaire ». jamais cessé de respecter le Par- : . lement, y compris lorsqu'elle en

· New - Delhi: · -- : Intervenant avait été expulsée ou lorsque son devant les deux chambres du parti n'était rius au pouvoir. Quant à la corruntion, tout en reprochant a l'opposition d'es-Sayer de faire croire qu'il s'egit d'un phénomène nouveau ne touchant que les sphères gouvernementales. Mme Gandhi a combattre sans relache a sur tous les fronts et à tout les nivegux 3.

D'autre part, s'adressant récemnent aux deux Chambres du Parlement réunies à l'occasion de l'ouverture de la session budgé-taire, le président de la République, M. Reddy, a relevé les résulats obtenue dans la lutte contre l'inflation. Il a aussi souligné les performances enregistrées dans es secteurs de la production d'energie, de charbon, d'acier, de ciment, d'engrais, de pétrole (la production polyrait attendre plus. de 16 millions de tonnes en 1981-1982 contre 10,5 millions seulement en 1980-1981) et de produits Après avoir indiqué que les chemins de fer affaient enregistrer cette année un trafic de 220 millions de tonnes), le chei de l'Etat a estime cencourogeante » les perspectives agricoles (la production de céréales alimentaires pourrait dépasses 132 millions de tonnes) et insisté par l'opposition au sujet du prêt sur les progrès accomplis dans le massif accordé à l'Inde par le domaine de l'irrigation. Toutefois. FMI et des conditions qui l'au- 2 a évoqué la détérioration de la

raient accompagné, le premier balance des palements du défi-ministre a estime insultante l'ac- cit commercial (55 milliards de cusation selon laquelle le budget rouples en 1980-1981), soit envi-du pays aurait été dicté par ron 33,5 milliards de francs). détérioration qui explique le gouvernement et notre système recours massif au F.M.I., et la politique sont assez forts, a-t-elle enécessité de contrôler la croisdéclare, pour ne pas permettre sance démographique, l'objectif que notre autonomie soit hypo- est de ramener le taux de nata-thèquée par des capitaux on des lité à vingt et un pour mille et technologies de l'extérieur. » celui de la mortalité à neuf. d'ici Paisant allusion aux menaces: la fin du siècle, étant entendu qui, selon l'opposition, pèscraient que l'accent est désormais mis sur sur le régime parlementaire, une planification famillaie

Accedez au delaE Pour 163

# mistrations.

ton-et la ficulti. en fei p

a Favolution

Talisation **inclurit** 

MATTER ST. To Care ARRESTANCE CONTRACTOR ASSESSMENT Season : 102 12/ 20 - 12 12/2020 Des départe no la Comfie ter ber ber ber

BASE BOSTS OF BUILDING the seculospace . 200.000 Me . M. Bittle C. .. Stelle Ca. 20 STATE MEDICAL CO. **建一部 地名 含 1.01** 20 1.05 BRANCE, PIRE G- E. HERE t-Missing! - 63. - 12 6-3 the future datire design 

the profendeur :

**fconomie** 

avertissement à l'adresse de l'OUA. C'était la première fois que le souverain prenait la parole depuis la rentrée parlementaire

> re lot a sittime a blobor Sahara qui reste a notre préoccupation majeure et fondamentale », que les forces armées marocaines avaient a une muitris totale du terrain a Sur le plan diplomatique. Il s'était rendu deux fois personnellement à Nairobi pour y participer aux conférences de l'O.U.A. Le souverain a dit qu'une première fois il avait accepta l'organisation d'un référendum « pour confirmer l'attachement et l'allégeance des populations des provinces sahariennes » et qu'il avait profité de son voyage à Nairobl « pour dire leurs vilaines vérités aux mercenaires et à ceux qui les manipulaient >\_

Une deuxième fois, a-t-il dit e fat participé à l'organisation du comité de mise en ceupre pour *le réjérendum.* » Tost paraissait réglé aussi. « Quelle ne fut pas s'ecria-t-11, notre stupéfaction en apprenent que des représentants des mercenaires avaient participé à une séance de travail de l'O.U.A. à Adis-Abeba » « Si le cap a-t-il ajouté, n'est pas redresse et si la légalité et la légitimité ne sont pas rétablies, nous risquons très vite d'exposer l'OUA à l'éclatement. Cet avertissement. a-t-il continué, à l'adresse des pays qui appuient les manœuvres en vue de l'admission d'une délégation de la R.A.S.D., mérite d'être entendu dans toute sa oravité, car l'intérêt de notre continent réside évidemment dans

### La crise france éthiopienne

### DIX DIPLOMATES FRANCAIS ONT QUITTE ADDIS-ABEBA

Dix diplometes frençais et leurs familles out quitté Addis-Abebe jeudi 4 mars, pour Rome et Paris, à la snite de la demande ethiopienne à la France de réduire personnel de son ambassade Deux autres diplomates, absents d'Ethiopie, ne reprendront pas

D'autrep ert, à Paris, M. Messin Ratta, chargé d'affaires éthiopien, a été convoqué, mercredi matin 3 mars, au ministère des relations extérieures. On indique, au Quai d'Orsay, que l'entretien, au minis-tère, avait pour but un « échange d'explicatione ». « Nous espérons, sioute-t-on de même source que ajoute-t-on de même source; que le malentendu prendra fin. >

Dans la corne de l'Afrique, sou-ligne-t-on au Quat d'Orsay, le gouvernement français a « fait le choix d'uen diplomatie discrète et s'appuie sur les principes inscrits dans la charte des Nations unies

### Tout en adressant un avertissement à l'O.U.A. Le roi Hassan II maintient son projet de référendum au Sahara

... De notre correspondant

Rabat. — Le roi, Hassan II l'unité et dans l'homogénéité et a prononcé le mercredi 3 mars. à non dans le déchirement. l'organisation du référendum au

> en France, le souverain marocain rappelé qu'il avait « lenni à M. Mitterrand et qualifié entretiens avec le président « francs' et loyaux ». « Aucun contentieux particulier, a-t-1 affirme, n'oppose le Maroc à la Dans son discours-bilan, le roi

a aussi rappelé les effets dramatiques de la sécharesse de 1981 sur la vie du peuple marocain, rendant hommage aux efforts des paysans. Hassan II a terminé son allocution par un vibrant éloge des

forces armées qui font face « à

une guerre sournoise et à des

temps, s.d'un armement sophis-

ROLAND DELCOUR

### Centrofrique

### Le général Kolingba a déjoué une tentative de coup d'État des partisans de M. Patasse

De notre envoyé spécial

tentative avortée de coup d'Etat des nuit position face endroits. Peu avant l'aube, alors que le calme semblait rétabil sans qu'aucun coup de feu ait été

Mercredi, vers 23 houres, la radio a diffusé un message du général Bozize ministre de l'information, aujourd'hui en fuite, accusant le chef de l'Etat, le général Kolingba, de « trahison » et annonçant la confiscation du pouattaques perfides » montées par un ennemi doté, ces derniers voir. Ce message devait provoquer des manifestations de sympathie dans les quartiers africains de Fou.

entendu. l'armée commencait

déblayer les artères coupées par

des barrières de branches d'arbres

Bongondo et Boy-Rabe, le général Bozize étant connu pour ses liens

l'opposition, rantré à Banqui samedi demier après cinq mois d'absence passás en Franca.

Cette émission devait être suivie. dans l'intervalle d'une demi-heurs. d'une allocution du colonel Diallo. chef d'état-major général adjoint, ia radio diffusalt un message du cénéral Kolinoba lui-même. Le président du comité militaire de redressement national au pouvoir devait rappeler les raisons de la prise du pouvoir par l'armée et appeier au

Au même moment, dans le centre de la ville, aux alentours du marché central, de la présidence et de l'étatmajor général — le camp de Roux. qui domine le Charl et où réside le chef de l'Etat - régnait le calme le plus complet, mais, au kilomètre 5, une foule de manifestants élevaient des barricades, coupant pendant plusieurs heures la route de l'aéroport, et commençaient à piller les magasins. Plusieurs voltures d'Européens étaient alors contraintes de rebrousser chemin sous des jets de

Mercredi à midi, nous recevant dans sa concession du kilomètre 10. M. Patasse nous avait déclaré que, depuis l'accueil populaire qui lui avalt été réservé samedi — de sept mile à dix mille personnes s'étalent amassées sur le parcours de sa voiture, seion plusieurs témolgnages, il se considérait comme « le président de la République ». « Le peuple n'a plus peur des fusils, le général Kolingba a trahi, je représente la iéaltimité constitutionnelle, il y a vaçance du pouvoir, je suis le chet da l'Etat, le n'attenda plus que le moment ou le général Kollngba procédera **à une passe**tion de pou-

voirs », nous avait-il notamment dit. Personne ne prévoyait que 'épreuve de force s'engagerait vite entre les « Datassistes ». Qui comptent des amis au sein l'armés, et la présidence. Dans tôt que de prendre le risque d'en

### Des afforts pour assainir la gestion

Sur les mille deux cents soldats français stationnés au Centrafrique environ trols cents se trouvent au < cantonnement des deux cents *villas* ». A proximité du lieu des émeutes. Ils disposent d'une unité en alerte permanente, capable de gagner le centre de la ville en 'espace de quelques minutes. Les ressortissants français, au nombre

ont reçu instruction de gagner, s'il y a lieu, des points de regroupement De toute façon, ce plan n'a pas été mis en application, et les militaires centrafricains ont même organisé, seuls, un convoi entre l'aéroport et les hôtels.

M. Patasse, qui avait obtenu 38 1/2

de: suffrages lors de l'élection pré-

sidentielle de 1980 — contre un peu

de deux mille huit cents à Bangul,

plus de 50 % à l'ancien président Dacko, — a toujours contesté la validité de ce scrutin. Il estime que l'armée, qui a pris le pouvoir le 1er septembre demier, n'a pas rempli sa mission. Il nous avait déclaré mercredi renoncer à la tenue de nouvelles élections — « car le peuple : juge cette solution dépassée » --- et attendre une « passation de service : en sa faveur. Il avait mis en cause non pas le régime mais « un homme ». En six mois d'exercice du pouvoir, les militaires avaient donné l'impres-

sion d'être parvenus à calmer tant soft peu les passions. En outre, ils ont, de l'avis général, entrepris des efforts pour assainir une gestion qui ne s'est toujours pas remise, tant l de s'en faut, du régime Bokessa. Enfig.

accepter par Paris la nécessité d'une étroite coopération franco-centrafricaine, y compris dans le domaine

On ignoralt encore, jeudi en debut de matinée. la situation dans le secteur de la concession de M. Patasse Un sujet supplementaire d'inquiétude pour les autorités vient des deux cents à trois cents anciens combattants de la « légion Islamique formés en Libye, et qui pourraient semer le désordre, notamment en perpétrant des attentats.

JEAN-CLAUDE POMONTI.

• M. Jean-Pierre Cot, ministre de la coopération et du développement, devanit quitter Paris eudi 4 mars pour un voyage d'une semaine en Afrique qui le menera au Mali et en Côted'Ivoire. A Bamako, M. Cot participera aux travaux de la commission mixte franco-

> DU 3 AU 7 MAI 1982

33 Salon (aceau et *'entreprise* 

PALAIS DES CONGRÈS **Porte Maillot Paris** 



24, place du Général Catroux 75017 PARIS Tel. : (1) 227.76.57

### République d'Afrique du Sud

### Le parti gouvernemental a subi une séricuse défaite aux élections municipales du Transvaal

De notre correspondant

Johannesburg — Ebranie lors des élections législatives d'avril 1981, le parti national au pouvoir depuis 1948 a subi aux municipales du Transvaal, la province la plus peuplée et la plus industrielle de la République, une importante défaite. Sur les quatre grands centres urbains, dont; ils contrôlaient la gestion, le parti et les alliés de M. Pieter Botha en ont cédé trois.

Le seule grande ville dont ils conservent le contrôle est Pre-toria, capitale administrative peuplée de fonctionnaires et haut lieu du conservatisme afrikaaner dans la région. De fait, c'est dans cette ville que le parti d'extreme droite afrikaner (H.N.P.) a réussi sa percée la plus speciaculaire en remportant six des trente-six sièges municipaux, parti libéral d'opposition (P.S.P.)
-fait également son entrée dans le conseil de la capitale avec trois

national, qui, avec un groupe d'indépendants, contrôlait la ::u-nicipalité depuis une bonne tren-taine d'années, a remporté seize

Accédez aux performances

conseillers allant à des indénendants authentiques, qui devront décider, au cours des prochains jours, qui, des nations listes ou des libéraux, présiders effectivement aux destinées de la ville. Le P.F.P. a promis, durant sa campagne, de mettre fin à toute discrimination raciale dans les endroits publics relevant de l'autorité municipale.

Intervenue trop tard, ou encore mal comprise, la scission nationaliste, dont il a beancoup été question dans les derniers jours de la campagne, ne parait pas avoir joué le rôle déterminant dans une consultation récliement politisée pour la première fois. Comme en avril 1981, le parti au pouvoir a subi un effritement sur es droite et perdu un sérieux terrain sur sa

Mercredi eprès-midi zu Cap, le '

M. Andries Treurnitch, définiti-vement exclu du parti evec les quinze parlementaires qui lui sont restés fidèles jusqu'en bout, a an-noncé qu'ils constituaient désor-

PATRICE CLAUDE.

# UNE GENERATION D'ENTREPRISES QUI SAIT ECOUTER LES HOMMES ET PARLER AUX MACHINES!...

Pour formuler les problèmes, concevoir et mettre en œuvre leurs solutions, l'Ingénierie Informatique Française réunit connaissances économiques et sociales et savoir-faire technologique.

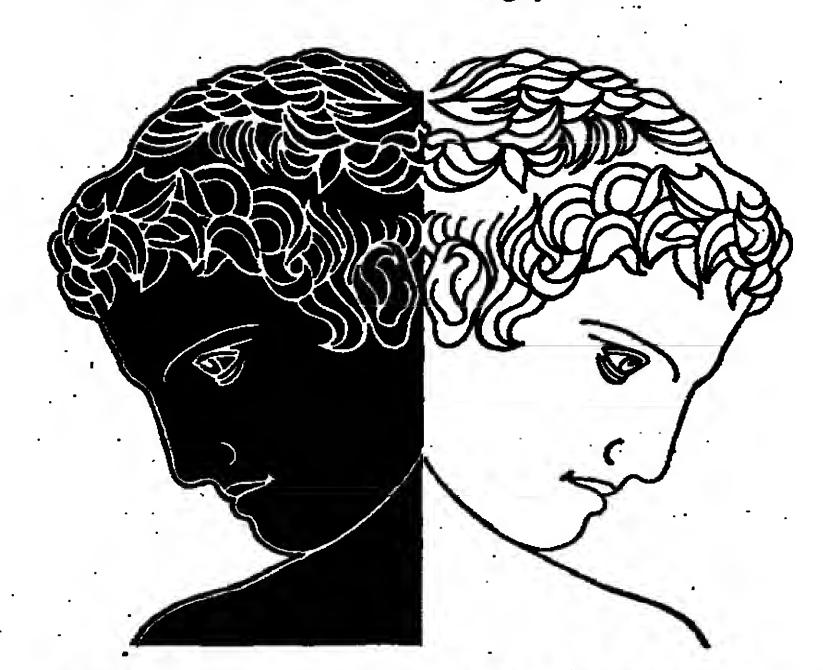

L'INGENIERIE INFORMATIQUE FRANÇAISE: LES SSCI

SYNTEC INFORMATIQUE

3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris/Tél.: 524.43.53

de la BMW 320 pour 1639F par mois Votre concessionnaire BMW vous propose la BMW 320 six cylindres, avec 5° vitesse surmultipliée, pour 1 639 F par mois seulement. En location avec promesse de vente, après acceptation du dossier par BMW Financement (Dept de la C.G.L.) Avec un premier versement de 14 702 F.

59 joyers de 1 639 F. Option de rachalitinal: 7 351 F couverte par le dépôt de garantie inclus dans le premier versement. Coût total si acquisition: 111 403 F. Tarif BMW en vigueur au 1/03/82.

Tarif spécial C.G.L. valable jusqu'au 30/05/82. Renseignez-vous chez votre concessionnaire BMW. -73 512 FTTC

(De notre correspondant) mardi 2 mars, au cours conférence de presse, un nouvel appel aux principales forces politiques de l'île: « L'aventr de la Réunion le développement de l'action économique et sociale, les bonnes relations entre le gouvernement et les représentants des Réunionnais, passent par un en-semble de formations politiques. qui ne comprennent ni les independantistes ni les ultrus », a-t-i déclaré « Car les ultras et indévendantistes en s'associant comme ils l'ont fait très souvent pratiquent une politique du pire qui ne peut être que maléfique pour la Réunion. > Le ministre de l'intérieur et de

la décentralisation a précisé qu'à ses yeux les communistes reumonnais, que les élus de droite accusent ici de visées séparatistes. ne sont pas des indépendantistes et qu'ils font partie comme les comunistes français, de la majorité présidentielle. Après avoir affirmé que «

Réunion est un département français et le restera 2, M. Defferre a indiqué, d'autre part, que le gouvernement n'avait pas arrété sa position à propos du systeme de scrutin proportionnel qui doit être instauré pour les prochaines élections municipales en 1983. Son objectif est de trouver un mode de scrutin qui permette à une majorité de se dégager et aux minorités d'être représentées.

L'Association Réunion département francais (A.R.D.F.). qui avait appelé à manifester contre les projets du gouvernement en matière de décentralisation au mois de décembre et, la semaine dernière avant l'arrivée l'lle de M. Henri Emmanueli. secrétaire d'Etat aux DOM-TOM s'est déclarée « rassurée » par les paroles du ministre de l'intérieur. Elle estime que les intentions du gouvernement sont desormais e un peu plus claires » mais ses responsables attendent des textes officiels qu'ils confirment ces propos publics.

LES SÉNATEURS POUR-D'ACTUALITÉ » SELON LA MEME PROCÉDURE QU'A L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

HUBERT BRUYÈRE.

La procédure des «questions l d'actualité » sera désormais utilisée chaque mois le jeudi aprèsmidi, au Sénat, pendant les sessions ordinaires. Le débat, qui sera télévisé, durera deux heures. Un échange de lettres entre M. Alain Poher, président du Sénat et M. Andrè Labarrère, ministre chargé des relations avec le Parlement, vient

Cts questions seront déposées par les groupes au service de la séance une heure avant la tenue de la conférence des présidents. A pourront alors en prendre con-naissance comme à l'Assemblée nationale, qui connaît depuis juin 1974 ce genre d'interpellation an gouvernement, que M. Giscard d'Estaing avait proposée dans son message au Parlement du 30 mai

Le conférence des présidents. prévue fin mars, fixers la date de la première séance de ces « questions an gonvernement ». Dans son allocution de clôture de la session ordinaire d'automne M. Alam Poher avait évoqué la possibilité d'introduction de cette procédure et indiqué bureau du Sénat, reçu le 15 décembre à l'Elysée, en avait saisi le président de la République, et avait trouvé en M. François Mitterrand un interlocuteur a comprehensif ».

 Au cabinet de M. Anicet Le Pors, ministre délégué chargé de la fonction publique et des réformes administratives, M. Michel Volle, administrateur de l'INSEE, est nommé conseiller technique en remplacement de M. Jean-Jacques Philippe, administrateur civil, appelé à d'autres fonctions.

 Au cabinet de M. Edouard Herve, ministre délégué chargé de l'energie, M. Gilles Darmois, ingénieur civil des ponts et chaussées, est nommé chargé de mission en remplacement de M. Michel Cremieux, nommé directeur adjoint de l'agence pour les économies d'énergie.

 Au nom du Mouvement social et démocrate crée et préside par le doyen Debbasch depuis 1980, côté français on envisage de son secrétaire général, M. Jean Guelt, proteste contre le titre choisi par M. Olivier Stirn, pour le parti qu'il préside : le Mouve- | permet pas d'exporter du matériel ment social-démocrate.

### M. MAUROY

gne électorale en participant dans le Nord, successivement à Rexpoede, Estaires et Orchies. Après avoir été l'invité, dimanche, du Club de la presse d'Europe 1, M. Mauroy menera campagne, la semaine prochaine, dans une ville différente chaque soir ; il sera le lundi 8 mars à Charleville-Mézières (Ardennes), le mardi 9 à Privas (Ardèche), le mercredi 10 à Grenoble (Isère), le jeudi 11 à Marsellle (Bouches-du-Rhône), et le vendredi 12 à Perpignan (Pyrénées - Orientales). Entre les deux tours de scrutin, chef du gouvernement fers campagne dans les départements de l'Ile-de-France.

 A la suite du communique publié par la section du SNJ. de FR 3 Auvergne, s'indignant de l'attitude de M Valery Giscard d'Estaing (le Monde du 26 février) M. Claude Wolff, député U.D.F. du Puy-de-Dôme, maire de Chamalières, tient à préciser : « Une invitation a été adressée aux journalistes de FR 3 Auvergne le vendredi 19 février et confirmée le lundi 22 février, afin de les convier à assister à la présentation officielle, à l'aéroport d'Aulnat, des candidats de l'opposition UDF.-RPR. aux prochaines élections cantonales. Les journa-Histes de FR 3 Auvergne ont décline cette invitation aux motifs qu'ils ne « couvraient pas » ce type d'événement. » Selon M. Wolff, le communique du S.N.J. relève « davantage d'une volonté de procès d'intention que d'information objective».

• PRECISION. — M. Jean-Louis Berthet, président du parti républicain des Yvelines, qui avait déclaré : « Si nous attendons que nos étais-majors s'entendent, nous ne poupons espérer que des compromis tardifs, douloureux et décevants... » (le Monde du 2 mars), nous précise qu'il a voulu parler des états-majors des partis de l'U.D.F., mais n'a jamais voulu dire que l'UDF. et le R.P.R. ne pouvalent s'entendre.

• RECTIFICATIFS. — Dans

l'article consacré aux élections cantonales en Corrèze (le Monde du 4 mars. l'omission d'une ligne rendait incompréhensible POSER CHAQUE un membre de phrase, qui dott MOIS DES « QUESTIONS être rétabli comme suit : « La participation à un meeting, le 8 mars, de M. Pierre Bérégovoy, secrétaire général de l'Elysée...» Dans l'article consacré au Vald'Oise (le Monde du 3 mars), une ligne omise dott être rétablie comme suit dans le paragraphe : « Mis à part celui de Luzarches, quatre autres cantons peuvent changer de camp le 21 mars prochain : Taverny, Cergy, Ermont et Saint-Leu-la-Forêt. S'A en était ainsi, les trois premiers tomberaient sans aucun doute

# M. Jospin situe autour de 30%

précise que son parti mile buit cent cinquante-neuf candidats et que dans les cantons où il n'est pas présent, il soutient les candidats de gauche. que ceux-ci appartiennent au MRG, en PSÜ ou à la mouvance jobertiste. Après avoir regretté que le nombre des candidates sort inférieur à 10 % du nombre des candidats socialistes. M. Jospin a énuméré les six thèmes de la campagne du P.S.,

a 1) Démontrer, changement et chiffres à l'appui, que le bilan gouvernemntal inspiré par le président de la République est bon ; > 2] Meifre en lumière le succès économique relatif de ce gouvernemental inspiré par le prévement de housse du chômage hérité du septennat précédent

est cassé : » 3) Souligner que la droite n'a pas changé: on attend toujours ses propositions concrètes, mais elles restent vouées à un discours caricatural de l'opposition et à des thèmes purement négatifs. On pourrait s'attendre à ce que la droite fasse le bilan de sa propre gestion; elle ne le fait pas par opportunisme, car cela ferait craquer son unité de façade», a souligné le leader

« 4) Indiquer que les socialistes sont de bons gestionnaires des collectivités locales et qu'ils ont depuis dir ans joué un rôle essentiel dans l'amélioration de la vie quotidienne;

» 5) Souligner que les auteurs de la loi de décentratisation. c'est-à-dire les socialistes, sont les mieux placés pour metire en l œuvre cette réforme :

> 6) Relever que la où la droite conserve des rowages locaux, elle se met en travers du changement et freine les réformes au lieu de iouet le jeu. ». · · Le premier secrétaire du P.S.

membres du gouvernement, et nationales, répondra à l'invitanotamment le premier ministre, tion de l'AFL-C.I.O., centrale participeront à la campagne syndicale américaine, et du parti electorale, mais avec une moindre québecois. législatives partielles, « En tout état de cause. a ajouté M. Jospin, il n'y aura pas de ministres coutre leurs entretiens avec les socialistes candidats contre des syndicalistes, auront l'occasion candidats de gauche, car ils respecteront les règles de bonne conduite qui sont nécessaires entre les responsables engagés dans un même processus de changement. »

M. Jospin a rappelé que cinq ministres socialistes briguent les suffrages des électeurs dans leurs cantons respectifs. Mme Edith Cresson et MM Anroux, Fillioud. Le Pensec et notamment le souhait formulé dans l'escarcelle du P.S., le qua- Lemoine. Le premier secrétaire par le parti québécois d'adhérer trième dans celle de l'U.D.F. » du P.S. s'est abstenu de tout à l'Internationale socialiste.

(37.51 %). Un peu phus tard, à Europe 1, M. Jospin s'est ègalement référé au résultat obtenu par le P.S. au renouvellement des assemblées départementales de 1976, soft 26,5 %.

### Pas de « charculage »

M. Jospin a egalement fixe un objectif à la gauche : détenir une majorité de présidences de conseil sénéral. Interrogé sur les argu-ments de l'opposition qui voit dans le nouveau découpage cantonal un a charcutage », le premier secrétaire a souligné que M. Gaston Dellerre s'est conformé à la circulaire du 12 octobre 1971 ce texte précise qu'un nouveau découpage se justille lorsqu'un canton compte plus du double d'habitants que la moyenne départementale. Après avoir indiqué que le Consell d'Etat avait emis un avis défavorable pour quatre dossiers, et qu'il en avait été tenn compte, M. Jospin a précisé : « Il aurait été normal que les gouvernements de droite procèdent à un redécoupage en 1979 car déjà la

### Du 13 au 20 avril

démographie avait changé. »

### LE PREMIER SECRÉTAIRE DU PARTI SOCIALISTE SE RENDRA AUX ÉTATS-UNIS ET AU QUÉBEC

M. Lionel Jospin, premier secrétaire du P.S., se rendra Washington New-York et au Québec du 13 su 20 avril pro-

M. Jospin, qui sera accompagné de M. Jacques Huntzinger, membre du secrétariat national du a ensuite indiqué que les P.S. chargé des relations inter-

> Lors de leur séjour aux Etais-Unis, les responsables socialistes de renconfrer diverses personnalités de l'administration et du congrès. Cette visite devrait être dominée — avant la rencontre probable à Washington de MM. François Mitterrand et Ronald Reagan — par l'examen de la situation en Amérique centrale où viennent de se rendre

MM. Jospin et Huntzinger. Au Québec, ils examineront situation est telle qu'on ne peut

# PRÉPARATION

### M. Chirac dénonce «l'improvisation, l'incohérence et l'inadaptation> de la politique gouvernementale

C'est davantage pour maintenir ses troupes en haleine que pour formuler une prévision, que M. Chirac a évoqué mercredi mars au cours de l'émission « Face au public » de France Prenant cette hypothèse pour une prédiction, MM. Jospin e Quilès, responsables du P.S. ont ironisé sur l'irréalisme de ce propos. Le président du R.P.R. a néaumoins fustifié le durcisse ment croissant de l'opposition par le caractère de plus en plus « improvisé, incohérent et inadapté » de la politique du gouver-

Alors qu'au début du septennat, M. Chirac observait une certaine retenue à l'égard de la politique étrangère du chef de l'Etat, il la critique désormais ouvertement et vertement. Même le voyage de M. Mitterrand en Israël est, pour le moment, considéré avec circonspection et scepticisme (lire page 4). Le maire de Paris estime que la liberté d'initiative du chef de l'Etat est entravée par la présence de ministres communistes an gouvernement.

Autre élément nouveau dans cette déclaration de M. Chirac: la distinction entre « républicains » et « marxistes », qu'il avait établie lors des assises R.P.R. de Toulouse, le 23 janvier, est maintenant remplacée par une formulation moins manichéenne et schématique. Les opposants regrouperaient les partisans des libertés, alors que le gouvernement serait soutenu par ceux qui acceptent les contraintes de l'Etat, les premiers prônant l'union nationale et les seconds la lutte des classes. Particulièrement sévère à l'égard de la radio et de la télévision, sur lesquels la tutelle politique atteindrait des degrés extrêmes. M. Chirac s'est prononcé pour une libéralisation, qui implique l'abandon du monopole. Enfin, selon lui, les élections cautonales devraient enregistrer des progrès en voix de l'opposition, préludant à une victoire municipale l'année prochaine. Se défendant de pratiquer une opposition « systèmatique », M. Chirac n'en exprime pas moins une hostilité globale. Une

distinction bien subtile et désormais superflue.

### ANDRÉ PASSERON.

M. Jacques Chirac & notamment déclaré : « l'espète que nous menons une opposition intelligente. Nous ne menons pas une opposition systematique. Si cette opposition se durcit, c'est vrai, c'est tout simplement parce qu'il nous semble que la politique du gouvernement devient de plus en plus improvisée, incohérente et inadaptée aux besoins des Frangais et aux besoins de la France. Alors, nous le disons clairement. C'est tout. Je suis favorable, je l'ai dit maintes et maintes fois, à une politique tout à fait différente de celle que l'on mêne aujourd'hui et d'affleurs différente de celle que l'on menait hier. L'objectif numero un est la lutte contre le chômage. La politique actuelle conduit à transformer le pays en un peuple d'assistes. C'est la décadence qui est au terme des experiences socialistes.

a Lorsqu'on écoute les ministres, ils ont un langage totalement incoherent. Il suffit qu'il y en ait un qui dise blanc pour que l'autre dise noir. Et cela atteint des sommets en politique étrangère comme on le poit régulièrement avec les improvisations du ministre des relations extérieures. De temps en temps, c'est le président de la République lui-même qui est obligé de dire à son gouvernement : « Taisez-vous, vous ne n dites que des bétises i comme il » la jait au moment de l'affaire » des tremte-neuf houres: »

Répondant à une question. M. Chirac a déclaré : « La Constitution prévoit la possibilité d'élec-tions législatives anticipées quand le chef de l'Etat estime que la

nas les éviter. Je n'y croyais pas et je dois être que l'évolution des choses ne me permet plus d'enelure cette hypothèse.> A propos des élections canto-

nales, il a estimé : « S'agissant tout d'abord des voix obtenues. l'opposition, dans son ensemble, va marquer un progrès très senable par rapport à la situation de fuin 1981 et modablement par apport aux précédentes cantonales de 1976. Ce progrès sera compense, naturellement, par une baisse de l'àctuelle majorité. Cette situation favorable à l'opposition sera masquée en termes de sièges, parce qu'avec cette finesse tactique des socialistes le charcutage auquel s'est livré le ministre de l'intérieur fera que l'actuelle majorité gagnera des sièges et des présidences. Nous devous amelioner sensiblement: position, comme nous. l'avons fait dans toutes les élections partielles depuis cina mois. notamment les législatives, et marguer ainsi un progrès important qui aboutira lors des élections municipales et régionales, à une veritable victoire de l'oppo-Refusant la distinction entre

droite et gauche, M. Chirac a «Le choix de plus en plus va se faire entre ceux qui sont partisans, à tout prix, des libertés et ceux qui acceptent les contraintes, celles que l'Etat fait peser sur les individus en raison de son poids et de son pouvoir, s

Enfin, à propos de la télévision et de la radio, M. Chirac a souhaite « la création de telévisions libres, de radios libres, à une condition, qui est importante, c'est que ceci se jasse en étroite concertation et accord complet avec la presse écrite, car tout ce qui trait à l'encontre des intérêts de la presse écrite trait à l'encontre de l'intérêt de la démocratie et de

ment à ce qui a été indiqué dans le titre de l'information publiée dans le Monde du 4 mars (page 9) M. Pierre Favier a été nommé par le consell des ministres du 2 mars directeur du personnel et des affaires sociales des P.T.T. et non directeur du personnel des postes.

# de sceller cet accord, qui répond à une ancienne revendication DÉFENSE sénatoriale.

C'est devant les spécialistes des problèmes de défense du parti social-démocrate et du parti libé-

rai que le chanceller a plaide sa

cause. Aucune décision formelle

ne sera prise avant la semaine

prochaine. Dès maintenant, ce-

pendant, il paraît assez clair qu'au sein du Bundestag l'oppo-

sition an projet franco-allemand

La plupart des parlementaires

estiment toujours qu'à l'heure ac-

tuelle il serait absurde d'envisa-

ger les dépenses considérables — plus de 20 milliards de marks,

soit environ 50 milliards de

francs — qu'exigerait la fabri-

cation, à quatre mille exemplai-

res, d'un char entièrement nou-

veau dont l'armée ouest-alle-

mande pense n'avoir aucun desoin

avant 1995. De nombreux spé-

surcroft que l'évolution de la tech-

nique militaire, en particulier le

developpement des missiles, pour-

rait faire des chars tels qu'ils sont

conçus aujourd'hui des instru-

ments tout à fait inutilisables

Un argument supplémentaire

pese très lourd dans l'esprit de

beaucoup de membres du Bunde-

stag qui sont convaincus que, du

vendre le nouveau char dans

beaucoup de pays où la Républi-

que fédérale elle-même ne se

dans une dizaine d'années.

reste aussi forte que jamais.

### l'issue de celle-ci, les ministres M. Helmut Schmidt presse le Parlement ouest-allemand de ne pas s'opposer au projet de char avec la France

magne, M. Helmut Schmidt, a engagé, mardi 2 mars, une char de combat pour les années 90. Le chef du gouvernement grande majorité des parlementaires ouest-allemands élèvent contre récente visite à Paris de s'engager sans réserve en faveur de la ce projet.

Bonn. — Le chancelier de la République fédérale d'Alle- coopération entre les deux pays dans le domaine de la fabrication des armements. A ce jour, toutefois, les efforts du chancelier n'ont pas encore suffi à surmonter les objections que la reste ainsi fidèle à la promesse qu'il a renouvelée lors de sa grande majorité des parlementaires ouest-allemands élève contre

### De notre correspondant

Face à cette attitude des parlementaires, la tactique du chance-lier Schmidt est assez claire. Il met au premier plan non pas des arguments techniques, mais la nécessité de défendre et de renforcer la coopération politique entre Paris et Bonn. M. Schmidt n'a même pas craint de dire publi-quement à ce sujet que le nombre des amis de la République fédérale serait en train de diminuer, allusion an refroidissement des rapports germano-américains.

Aussi le chancelier s'efforce-t-il de persuader ses interlocuteurs qu'en acceptant d'ouvrir pour le projet franco - allemand una a phase de définition a on ne concluratt encore aucun engagecise, M. Schmidt assure done qu'à l'heure actuelle il n'est pas question pour la R.F.A. d'envisager la production d'un char dont la Bundeswehr ne concoit pas l'utilité. Cels n'empêcherait pas de continuer les études touchant la réalisation non seulement du char, mais sussi d'autres types d'armements qui pourraient être développés en commun par la

Ceux qui critiquent le chancelier paraissent capendant redouter qu'evec la « phase de défini-

France et la République fédé-

rale (comme un hélicoptère anti-

tion s, dont le coût durant les trois prochaines années s'élèvera à quelque 150 ou 160 millions de marks (environ 400 millions de francs), le gouvernement ne vise a se rapprocher d'une façon progressive d'un « point de nonretour ». S'il est vrai que d'ici là bien des choses peuvent changer. les adversaires du projet craignent done que la solution provisoire proposés aujourd'hui ne devienne peu à peu définitive.

### JEAN WETZ.

[Dans son édition datés mercred] 3 mars, le Canard enchaîne publie des extraits d'une correspondance adressée par M. François Mitterrand à M. Helmut Schmidt le 13 janvier dernier. « Vous savez, écrit notamment le chef de l'Etat français. tout l'intérêt que je parte à notre concertation en matière de défense et, dans cette optique, toute l'im-portunce que fattache à la coopération bilatérale pour l'équipement de nos forces (...). Je pense en parti-culier au projet de construction en commun du futur char de bataille, pour lequel un accord avait été conciu en sévrier 1980. Ce programme revêt pour nos deux pays une haute signification politique, et la décision sur sa poursuite, vous en convientiver avec moi, we doit pas connaitre tle retard. D

D'autre part, le ministre de la défense français, M. Charles Hernu. précise en réponse à une question

Atlantique, qui l'interrogeait dans le Journal officiel du 1º mars :

« Une décision devra être, prise avant l'été 1982 pour permettre l'équipement de nos armées avec ce char nouveau au tout début de la prochaine décennie. En l'absence d'une application rapide de l'accord franco-allemand de février 1980, une solution nationale deux être envisolution nationale devra être envi-

 Augmentation des effectifs du G.I.G.N. — Le ministre de la défense, M. Charles Hernu, s'est fait présenter, mercredi 3 mars à Paris, le Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (G.I.G.N.), commandé par le chef d'escadron Christian Prouteau. A cette occasion, il a été annoncé que les effectifs de cette unité sersient augmentés en 1982 et passeraient de cinquante et un membres a cinquante-six ainsi rénartis: quatre officiers et cinquante deux gendarmes, composant quatre équipes de quatorze hommes.

Créé en 1974 le G.I.G.N. est destiné à lutter contre de nouvelles formes de criminalité : menées de forcenés, prises d'otages, détournements d'evions, etc. A plusieurs reprises, des rumeurs avaient fait état de le possible dissolution du G.I.G.N. La visite de M. Hernu. qui est l'autorité de tutelle administrative de la gendarmerie nationale, et l'angmentation des effectifs du G.I.G.N. annoncée à écrite de M. Joseph-Henri Manjohan cette occasion apportent un dé-du Gasset, député U.D.F. de Loire- menti officiel à ces rumeurs.

🐞 Au « Parisien libéré », les sept journalistes travaillant auservice radio-télévision observant une grève, depuis mardi 2 mars, pour prioester contre «l'acte de cesnurs » exercé par le directeur de la rédaction M. Le Gall, à l'encontre d'une enquête réalisée per M. Dominique Grimanit. M. André Halphen, responsable de la rubrique et conseiller de la direction, se range aux côtés des grevietes. . Une assemblée générale de la rédaction a eu lieu, mercredi

3 mars. Il a été révélé que des lettres recommandées avaient été adressées par la direction aux grévistes. On en ignore encore le contenu.

 Sport-Média, lettre confidentielle publiée le 1° et le 15 de chaque mois à quelque trois mille exemplaires public son premier. numero. Sport-Média se propose de révéler le dessous des cartes du sport et de ses activités industrielles et commerciales connexes. Le rédacteur en chef en est Guy Sitruk et la directrice de la publication Michèle Pitoun. Le prix de l'abonnement annuel est de 1.000 francs.

(\*) 17, rue de la Trémoille, 75068 Paris. Tél. (1) 720-85-16.

and a committee of

ALC SPECIAL SP

## RATION

incoherence MV or nementale

or l'irraliante de ce a foutilie te duritieg. seine de plus en plus

Burtietes . Quil atau le M janvier, en main.

glebate. Une ANDRE PASSERON Maria de 18 a maio de 18 a maio

THE PROPERTY OF Marine Parties

We there are

splittique du jouter. Chirac alterrated uno I at Fortement View 166, Butter in Business the filte page 41 la mittative ite chef de phistres communistry anthon de M. Chirac

MANICHATTIC H the positionns des liber. and the contraction with the ertaint l'union natio. a styler landerskie a wir fesquels la tutelle M. Chirac west proin Palandan die mano medica decraient ente. i, preistant a une ue

A Sage and a sage and in the sage of

A PROPERTY OF THE PARTY OF THE BOTTOM P. LEWIS CO. Respectation . Contract of the contract of th

de vingt sièges, est solidement implantée. De surcrost, les muances politiques, à droite, résultent des présérences des étus, ce qui explique l'existence au conseil général de deux groupes distincts - Union pour l'Essonne et non-inscrits, - qui ne recoupent pas forcément la logique des grands partis. Plusieurs responsables, ayant atteint la limite d'age; ont renoncé à se présenter. C'est le cas de M. Jean Colin (U.D.F.), sénateur, maire de Longjumeau, et de M. Henri Longuet (divers droite) à Viry-Chatillon L'opposition tentera surtout de maintenir intacts quelques bestions, notamment dans les cantons ruranx du sud et, si possible,

Dix-kuit des trente-cinq cantons

du département, sont renouvelables.

cette année, aucun redécoupage

n'étant intervenu, en dépit de l'im-

portance de certains d'entre eux. Du

côté de l'opposition, on ne se fait au-

cune illusion. La gauche, qui dispose

de donner sa première chance à une nouvelle génération de cadres. L'enjeu de ces élections cantonales dans TEssonne - le duel, pourraition dire – est situé en sein même de la ganche. Dépais 1979, la présidence du conseil général est détenue par un communiste, M. Robert Lakota dont le canton de gneux n'est per penouvelable. Quelles qu'aient pu être les difficultés de sa tâche. M. Lakota, incontestablement, a sti s'imposer avec civilité et sérieux Homme de dialogue, il a aussi fait preuve de prudence en matière budgétaire : té-

# ÉLECTIONS CANTONALES

# : radicaux de gauche et socialistes en terrain conquis

L'Aveyron fait cavalier seul dans une région que se partagent socialistes et radicaux de gauche. Ne se faisant guère d'illusions dans les autres départements, l'opposition peut y laisser ses com-

posantes se mesurer ayant les élections municipales. Dans l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, la suprématie du P.S., qui détient les trois présidences de couseils généraux, devrait se confirmer. De même celle du M.R.G. dans le Lot, les

Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne. En revenche, incertitude dans le Tara, où M. Brives (M.R.G.) avait été réélu en 1979 à la tête de l'assemblée départementale, maigré un rapport de forces favorable aux socialistes.

### **AVEYRON:** la bataille de Rodez

De notre correspondant

Millau. - Fief traditionnel de contraire les élus de gauche, mais également la municipalité de Rodez l'ancienne majorité (elle-même de nefte tendance U.D.F., dominante Dans les trois cantons, il sera intéparti républicain), l'Aveyron devrait ressant de mesurer l'impact des canle rester : les partisans du gouvernedidats socialistes. A Millau-Est ment de gauche se comptent sur les Millau-Est est régulièrement acdoigts des deux mains. Peu de sorquise à la ganche depuis 1973 dans tants seront en danger dans un deles scrutins cantonaux), le conseiller partement où l'évolution politique sortant. M. Jean-Louis Conlon de ces dernières années se résume (P.S.), est confronté à quatre candiessentiellement dans l'absorptiou dats dont le R.P.R. Jean-Jacques progressive au sein de la mouvance-Jammet, pour qui ce scrutin peut U.D.F. de l'ancienne classe politique constituer un galop d'essai en vue de aveyronnaise qui fourmillait à la l'élection municipale. A noter que belle époque d'indépendants, de moc'est la première fois depuis 1976 dérés ou de sans-étiquette en tous que le maire, M. Manuel Diaz (ex-M.R.G. devenu radical valoisien). dont la personnalité influsit réguliè-

Dans ces conditions, c'est à Rodez

(redécoupé en trois cantons au lieu

de deux) que le scrutin revêtira un

Dans le canton de Rodez-Est,

c'est en fait la mairie du chef-lieu

qui est en jeu; qui, du R.P.R.

M. Michel Astoul, ou dn P.R.,

M: Marc Censi, succédera à M. Ro-

land Boscary-Monsservin (U.D.F.-

P.R.) à la tête de la municipalité ?

L'ancien ministre, qui tient encore

fermement la barre, s'est refusé à

trancher officiellement entre l'un ou

l'autre des prétendants qui sont tous

deux ses adjoints. Politiquement,

M. Censi est sans doute le plus pro-

che du maire actuei, mais M. Astoul

s'est taillé une solide réputation de

gestionnaire, notamment en réorga-

Dans le nouveau canton de

Rodez-Nord, la lutte opposera prin-

cipalement M. François Rey, maire

(U.D.F.) d'Onet-le-Château et

conseiller démissionnaire de l'ancien

canton de Rodez-Est, et le socialiste

Yves Bon. La constitution de ces

cantons avait entraîné des polémi-

ques. Pour l'opposition, il ne fait au-

cun doute que le gouvernement &

voulu tailler sur Rodez un canton à

la mesure du P.S. L'assemblée dé-

partementale s'était opposée à cette

création, qu'approuvaient au

nisant l'office H.L.M.

intérêt politique.

ne se présente pas lui-même dans un scrutin local. Dans le Sud-Aveyron, le parti socialiste se voit menacé à Cassagnes-Begonhes, où M. Henri Jaudon (P.S.), maire de Salmiech, se trouve face à son premier adjoint, M. Bernard Destours, candidat de l'opposition. Menace qui pèse également et paradoxalement sur le canton de Séverac, siège que le P.S. détenait traditionnellement depuis la libération grâce à M. Testor. Mais la section séveragnaise, après avoir ressenti M. Tester, s'est détournée de lui au dernier moment pour choisir M. Edmond Gros, Résultat

rement sur le résultat des élections,

didat du.P.S. Il convient également de noter l'entrée en lice, dans le canton de Baraqueville, de M. Raymond La-

maire de Camboulazet. che est majoritaire, on n'attend aucume surprise, sauf peut-être sur le canton de Riennevroux, où M. Paul. Chincholle (M.R.G.) voit son siège prement disputé par le socialiste.

# Dans la région parisienne

# **ESSONNE**: une présidence rouge

i ou rose moin, le niveau de la taxe d'habita-Avec plus d'un million d'habition, qui, cette année, avec une matants, l'Essonne est l'un de ces déjoration de l'ordre de 12 %, sera partements de la banlieue parisienne à sorte expansion démographique, inférieur à l'inflation. Toute la question est de savoir si ces arguments où les choix des électeurs tiement que l'ensemble des partenaires de moins aux aspirations et aux progauche peuvent, d'ailleurs, prendre blèmes locaux, ou à la personnalité des candidats, qu'aux clivages politià leur compte - suffiront au P.C.F. pour résister à la poussée du P.S. ques nationaux.

qui avait emporté les quatre sièges de député en juin 1981. Sur le terrain, le P.C.F. a. évidemment, concentré ses efforts sur les cantons susceptibles de renverser l'équilibre, Il tente d'y imposer une image légitimiste, quitte à mettre son drapeau louge dans sa poche et son insigne dans un coin discret de ses affiches. Sa science électorale et les concessions qu'il semble prêt faire, ici ou là, hi suffiront-ils pou maintenir sa suprématie? Au P.S. on veut croire que non, et on s'affirme, même, convaincu que les Essonnieus préférerent « rosir » leur conseil général pour, « continuer le

changement ... Parmi les camons qui feront la différence, il 4/2 Savigny-sur-Orge, par exemple, où le socialiste Francois Clevenot, conseiller municipal, semble bien place face an maire et conseiller général sortant, communiste, M. Michel Bockelandt. A Viry-Chatillon, M. Claude Bussery, maire de Juvisy, socialiste, et incontestable favori, passe aussi, compte tenu de sa compétence et de sa popularité, pour « présidentiable ». Quant à Bretigny-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge et Villebonsur-Yvette, les communistes, MM. Blin, Englander et Bernard, conseillers sortains, out tout à craindre de leurs concurrents socialistes,

MM. Vallin et Solpelsaps et

\_\_(Interim.)

Mas Morichand.

### LOT: Le P.C.F. soutient un partisan de Rencontres communistes

Cahors. - M. Jean-Pierre Valla, conseiller général du Lot, écarté du comité fédéral du P.C.F. de ce département pour avoir signé une péti-tion contre la « mise hors du parti » des fondateurs de Rencontres communistes, et démissionnaire du parti communiste, sera néarmoins le candidat soutenu par le parti dans le canton de Saint-Germain-du-Bel-Air. M. Valla avait été élu, en 1979. dans ce canton, à la suite de la démission du conseiller général R.P.R., qui avait été élu en 1976. Ce canton est donc soumis à renouvelle-

ment cette année. ton, que, là, on ne pouvait rien dire. M. Valla a consulté sa sec-

tion et il a décidé d'accepter la pro-

M. Testor ne soutiendra pas le can-

combe, président de la F.D.S.E.A., Dans le bassin houiller, où la gau-

Pierre Marty et le R.P.R. Michel Lombard.

# De notre correspondant

M. Valla explique, dans un entretien publié par Rencontres communistes hebdo, dans son numéro du 27 février, que, lors de la conférence sédérale qui avait préparé le vingtquatrième congrès du P.C.F., en janvier dernier, la direction de la fédération lui avait demandé de se représenter aux élections cantonales. e On a fait valoir, dit-il, que, sur ce terrain, c'était différent, que j'avais été présent comme élu du peuple, que je m'étais occupé de mon can-

« chaud » du département.

position de la direction. «Il n'y a que quatre élus communistes sur trente, souligno-t-il, au conseil général du Lot. » Quatorze autres sièges sont à

pourvoir. Aucun canton nouveau n'a été créé, malgré le fait que cehi de Cahors-Nord compte dix-huit mille habitants pour une moyenne départementale de cinq mille habitants. Tous les sortants se représentent : parmi eux. MM. Maurice Faure, président d'honneur du M.R.G., président du conseil général, député du Lot et ancien ministre, et Martin Malvy, député (P.S.), maire de Figeac, vice-président de l'Assemblée nationale. Dans ce scrutin, rien ne semble de nature à modifier l'équilibre de l'assemblée départementale. favorable à la gauche. Sur les quinze conseillers sortants, on dénombre six radicaux de gauche, quatre socialistes, deux communistes, un sociaposition. Le canton de Saint-Céré P.S., constituera le point le plus

A Montauban, le maire socialiste,

Aucun de ces quatre départe-

**CATHERINE LAURENS.** 

### ARIEGE, HAUTE-GARONNE, TARN, TARN-ET-GARONNE:

# Sous le signe de la rivalité P.S.-M.R.G.

De notre correspondante demeure un département à très forte majorité socialiste : le P.S. tient seize des vingt-cinq cantons renouvelables. Le parti communiste dispose, avec M. Claude Llabres, d'un seul conseiller général sortant qui devra affronter un socialiste, M Jean-Pierre Plancade, dans le canton de Toulouse-VI. Les radicaux de gauche espèrent maintenin M. Jacques Levy, vice-président du conseil général, dans le canton de Tonlouse-XI, alors que pour la première fois, un socialiste, M. Peraldi, maire de Portet-sur-Garonne, lui fera face. Le M.R.G. soutient également M. Jean Cassan, qui se représente dans le canton de Montgiscard, ainsi que quatre nouveaux candidats. Quant à l'opposition (l'U.D.F. et le R.P.R.) elle s'est nnie-sous une même bannière,

l'Union républicaine, pour présenter des candidats dans tons les cantons renouvelables. les vingt et un cantons renouvelables rer leurs positions en obtenant la dence du conseil général jusque-là cal de gauche. En 1976, ce dernier listes, giscardiennes et modérées, et les huit voix radicales de gauche. contre dix-huit voix socialistes plus l'unique suffrage communiste à M. Billoux, candidat du P.S. Il n'est donc pas étonnant que les socialistes 1979. Le P.S. mise notamment sur lever le canton de Valence d'Albi, face à M. Pierre Nespoulous, U.D.F., ainsi que sur M. Philippe Deyvaux, l'adjoint au maire de Castres, pour inquiéter l'ancien ministre R.P.R. M. Jacques Limouzy, dans le canton de Castre-Nord; enfin,

M. Jacques Pistre, député socialiste, devrait conserver son siège à Gail-En Ariège, la majorité socialiste n'est guère menacée. Dans le canton de Massat, M. Léon-Pierre Galy-Gasparrou (M.R.G.) défendra son siège face au candidat socialiste M. Massé, le maire du chef-lieu. M. Jean Nayrou, jusque-là conseiller général du canton non renouvelable de Vicdessos, se présente dans celui de La Bastide-de-Serou (commune dont il est le maire) pour ten-

doya (P.S.) qui ne sollicite pas un Donnean mandar Enfin, les quinze sièges renouvelsbles du Tarn-et-Garonne sont

(M.R.G.), le maire de la ville, laisse la place à son adjoint, M. Norbert Lauture, qui propose de défendre le commerce d'un raisin renommé, le chasselas dore. A Negrepelisse, M. Charles Bourdarios (M.R.G.) ne

### liste indépendant et deux divers opoù le M.R.G. pourrait supplanter le

Toulouse. - La Haute-Garonne M. André Jouany, radical de gauche lui aussi. M. Louis Delmas, conseiller sortant. devra lutter pour conserver un siège, brigué par M. Yvon Collin, président de la fédération départementale et secrétaire national du M.R.G. Les radicaux de gauche sont majoritaires-dans ce conseil général dont la présidente est Mme Evelyne-Jean Baylet, P.-D.G. de la Dépêche du Midi. ments n'est concerné par le redécou-

Quatre-vingts candidats briguent du Tarn. Les socialistes (qui comptent dix-huit représentants dans l'assemblée actuelle) espèrent améliomajorité absolue, et surtout la présioccupée par M. Louis Brives, radiavait accédé à la présidence comme élu de la gauche unie. En 1979, le rapport de forces au sein de celle-ci étant devenu favorable aux socialistes, M. Brives se maintint à ce poste grâce aux quinze voix gaulcherchent à conquérir un poste qui n'aurait pas dû leur échapper en M. Pierre Bernard, député, pour en-

ter de succéder à M. Gustave Pe-

convoités par soixante-quinze candi-A Moissac, M. Armand Rigal

se représente pas et encourage

### HAUTES-PYRÉNÉES : la mêlée tarbaise De notre correspondant

Tarbes. -. Dix-huit sièges sont à pourvoir dans ce département où deux nouveaux cantons ont été créés, ceux de Laloubère et de Bordères-sur-l'Echez. Parmi les sièges les plus disputés, figure celui de Tarbes III : le maire communiste de la ville, M. Paul Chastellain (conseiller sortant), fera face au premier tour à Mme Gilberte Foncry (P.S.) et à M. Jacques Roques (M.R.G.); PU.D.F., avec M. Soulard, et le R.P.R., avec M. Guillant espèrent pouvoir poser les jalons de la reconquête d'une ville « perdue »

La lutte devrait être plus sévère encore à Tarbes IV pour M. Jean Vieu conseiller général sortant (P.C.), auquel la fédération départementale socialiste oppose son premier secrétaire, M. Pierre Montoya "U.D.F. mise sur une personnalité du monde agricole, M. Marcel Carrère, et le R.P.R. sur un journaliste professionnel de *la Nouvelle Répu*blique de Tarbes récemment rachetée par la Dépêche de Toulouse M. Jacques Longué, ancien suppléant, lors des élections législatives,

de M. José Marc, responsable de la

fédération du R.P.R., conseiller général sortant de Lourdes-Ouest. Dans ce canton, M. Marc, candidat unique de l'opposition, s'attend à un second tour délicat : il est menacé par le P.C. (avec M. Millet), par le P.S. (avec M. Roger Gires) et par le M.R.G. (avec M. René Consuella). Ce dernier bénéficie du sortien du maire de Lourdes et conseiller général sortant de Lourdes-Est, M. François Abadie; le secrétaire d'Etat au tourisme se dit hui-même, dans son canton, as-

suré de sa réélection. Le rapport des forces de l'assemblée départementale est le suivant : dix M.R.G. (avec en plus un apparenté, M. Henri Bazus, qui, dans le canton de Tournay ne se représente pas, mais que le candidat du M.R.G., M. André Fourcade, espère bien remplacer); huit socialistes, cinq communistes et huit élus de l'Entente républicaine rassemblant U.D.F. et R.P.R. Le président de l'assemblée départementale est le sénateur (M.R.G.) Hubert Peyou,

non renouvelable. GLBERT DUPONT.

### **GERS**: la force tranquille

Auch - La somptueuse préfecture, ancienne résidence de l'archevêque d'Auch, abrite depuis 1976 un conseil général à majorité de gauche. En 1979, le P.S., qui disposait déià de dix-sept des trente et un sièges de l'assemblée départementale, confortait sa position avec le gain de deux sièges supplémentaires : autant dire que le parti de la

quiet En présentant des hommes nouveaux dans trois des quinze cantons renouvelables où les sortants ne se représentent pas (Auch-Sud-Ouest Mirande et Montesquiou), le parti socialiste ne court qu'un risque relatif. En revanche, la succession de M. Camille Laffitte à Marciac ap-

paraît plus hypothétique pour

«force tranquille» n'est guère in-

De notre correspondant Seuls, deux des neuf conseillers généraux de l'opposition sont soumis renouvellement : à Vic-Fézensac M. Marc Castex (U.D.F.), plusieurs fois réélu au premier tour, ne semble pas menacé. Depuis son élection au Sénat en 1980, il joue le rôle de coordonnateur des forces de l'ancienne majorité divisée avec une autorité qui ne lui est pas contestée. La tâche de Mme Marie-Josephe Brocas (U.D.F.), dans le canton de Samatan, face au maire socialiste du chef-lieu, M. Chaze, apparaît plus

délicate. A Aignan, le sénateur Abel Sempé, démissionnaire du P.S. avant d'en être évincé en 1979, est pour la première fois dans son fief la cible du P.C., du P.S. et du R.P.R. Elu-avec quelque 80 % des voix en

qui date de... 1945.

1976, il compte sur son implantation

P.D.



### La préparation de la Journée des femmes

Un «cadeau» diversement reçu

partis politiques ou les organisarions syndicales. L'événement une manifestation de conturières dans les rues de New-York en 1857 pour réclamer la journée de dix heures (au lieu de seize) et des salaires égaux à ceux des tailleurs. Le nom : celui d'une Allemande, militante marxiste, Clara Zetkin.

Clara Zetkin, institutrice, puis journaliste, née le 5 juin 1857 à Widerau, a été sensibilisée eux problèmes des femmes par sa mère fondatrice de plusieurs associations féminines. Très vite cependant, leurs chemins divergent. Clara estime en effet que la lutte des femmes passe par un engagement politique plus large : «L'émancipation de la femme. dit-elle comme celui de tout le genre humain, ne deviendra realité que le jour où le travail s'émancipera du capital. C'est seulement dans la société socialiste que les femmes comme les travailleurs accéderont à la pieine possession de leurs ároits.» D'abord militante de l'aile gau-

che du parti socialiste allemand (S.P.D.), elle adhère en 1917 au parti social-démocrate indépendant, qui dénonce le caractère impérialiste de la guerre. Enfin, en 1919, elle rejoint le parti communiste allemand (K.P.D.) et. en 1920. deviendra secrétaire internationale des femmes communistes. Toute sa vie, elle luttera pour les femmes, notamment pour leur obtenir le droit de vote. Et c'est elle qui proposera et fera adopter au congrès socialiste international d'août 1930 à Copenhague (Danemark) une resolution pour que « les femmes socialistes de tous les pays organisent une journée des

femmes D.

La date du 8 mars donne lieu à de nombreuses polémiques. La référence est liée à la manifestation des consettes de New-York mais apparemment aucum document ne prouve que cette maniiestation ait bien eu lieu un 8 mars. Serait-ce alors Clara Zetkin elle-même qui aurait fixe cette date? On l'ignore. Toujours est-il que, dès 1911, des femmes manifestent en Europe le 8 mars. Depuis la deuxième guerre mondiale. cette date devient officiellement la journée des femmes dans les pays socialistes. En France, les féministes, les mouvements et partis de gauche manifestent régulièrement on épisodiquement pendant cette journée. L'arrivée de la gauche au pouvoir donne l'espoir à certaines femmes d'officialiser le 8 mars. Le débat a été lancé, il faut le

reposer. En revanche, il recongouvernement de gauche prendre des mesures particulières ce jour-là pour le marquer solennellement.

Insatisfaites par cette demimesure, les femmes du M.L.F. kancent un mot d'ordre de grève pour cette journée et réclament dix mesures d'urgence allant des e crèches et garderies ouvertes vingt-quatre heures sur vingtquatre et gratuites » à las reconnaissance du travail domestique pour toutes » an « 52 % du pouvoit décisionnel aux femmes.»

### Ambiguité politique

Une journée nationale 8 mars fait grincer des dents les femmes des partis de droite ou du centre. Mme Catherine Laurentin, une des responsables de l'Association Femmes Libertés (A.F.L.) explique: a limiter PURSS. et doter les femmes d'un jour férié est le plus manvais cadeau qui puisse leur être fait, suriout lorsque la date retenue symbolise uniquement une revendication syndicale, alors qu'auraient pu être célébrées la première semme chercheur, la première semme médecin, la première femme de l'espace... Ces événements-là nous auraient semblé plus représentatifs d'une évolution positive des femmes et ne sont pas porteurs de l'ambi-guité politique que contient le 8 mars et à laquelle la grande majorité des femmes françaises ne veulent pas s'associer. Quoi qu'il en soit, lêter les femmes, c'est les repousser dans un ghetto, leur conférer la condition d'assistées et les marginaliser.» L'AFL est une association nouvellement aréée autour de

femmes militantes ou sympathisantes de l'UDF, et du P.R. et qui désirerait ressembler toutes les fermes de l'opposition. Chez les femmes gaullistes de Femme - Aventr, la présidente, Mme Christiane Papon, n'est a pas contre le côté symbolique du 8 mars », mais se demande « pourquoi une journée chômée.». Ce qui lui semble argent, ce sont des mesures concretes pour ala formation des temmes, sur l'emplot et sur les questions so-

L'idée du « M.L.F déposé » d'une journée fériée comme la décision du gouvernement n'a pas plus déclenché d'enuthouslasme chez les autres féministes appartenant à la mouvance du Mouvement de libération des femmes. La coordination des groupes femmes de la région parisienne estime que

ciales ».

qui, en décembre 1981, revendication du 8 mars journée une lettre au président de chômée-payée apparait comme un ment de gauche, ce sont de réelles mesures permettant de changer la situation de toutes les femmes. » Ces féministes organisent cependent à propos du 8 mars, et comme les années précédentes, des manifestations. En revanche, les femmes de Choisir, qui critiquent sévèrement la politique du zouvernement actuel l'absence de politique. — vis-à-vis des femmes, seront absentes en tant que telles cette année. Mais peut-être que cette absence traduit les difficultés que l'associa-

tion, minée par des problèmes

internes, rencontre à retrouver

Pour les communistes, comme

un second souffle.

pour les socialistes, la C.G.T. et la C.F.D.T., cette journée doit rester une journée de lutte où l'effort est surtout mis sur les initiatives locales. Au parti socialiste, Mme Pierrette Biraud, responsable « femmes », souligne que ales luttes des jemmes passent par la lutte des classes », et qu'une journée chômée et fériée pour les emmes sereit une « discrimmation a Pour la C.F.D.T., ce sera l'occasion de discuter dans les entreprises, des cahiers de revendication, de rencontrer les responsables locaux pour réclamer des droits familiaux et fiscaux nouveaux, exiger l'égalité réelle de 'emploi entre hommes et femmes..., ainsi que l'adoption de « discriminations positives », c'està-dire des mesures spéciales en faveur des femmes pour qu'elles puissent rattraper leur retard. Cette discrimination positive est appelée « avantages spécifiques » ou « droits spéciaux » au P.C.F. et à la C.G.T.

Le P.C.F., pour qui le 8 mers doit être une journée d'action sur le terrain, retient les thèmes suivants : droit au travail, maintlen du ponvoir d'achat, poursuite des efforts engagés sur les bas salaires, contrôle des prix, avec des revendications plus spécifiques comme l'égalité dans tous les domaines et le respect de la dignité des femmes La C.G.T. quant à elle, appelle les travailleuses à cesser le tra-

vail pendant quatre heures pour ediscuter et agir sur leurs problèmes ». Mme Jecqueline Léonard, responsable du secteur feminin sonligne : a Nos rependications et objectifs ont le mérite de russembler tout le bonde, travailleurs et travailleuses, car il n'y a pas deux classes ouvrières, r Cette année, une fois encore, il n'y aura pas d'unité d'action pour cette journée des femmes, ni chez les féministes ni parmi les partis politiques de gauche, pas plus du côté des syndicats.

CHRISTIANE CHOMBEAU

### reconnaître, par le «M.L.F. déesi, pour certaines femmes, la posé » (politique et psychana-Le remboursement de l'avortement à compter

Au terme d'un comité interministériel qui a eu lieu le 3 mars à l'hôtel Matignon, sous la présidence de M. Pierre Mauroy, le cabinet de Mme Roudy a annoncé que l'interruption volontaire de grossesse serait remboursé, à 70 %, par la Sécurité sociale, à compter du 1° septembre.

En 1982, le coût de cette mesure atteindra, estime-t-on au ministère des droits de la femme. 30 millions à 40 millions de francs. et 120 millions en année pleine. A l'heure actuelle, un avortement pratiqué de manière ambulatoire est tarifé à 550 F (800 F si l'intervention a nécessité une hospitalisation de plus de donze heures).

du l'septembre va être soumis au Parlement Cette mesure sera proposée au Parlement lors de la session de printemps, au moment de l'examen du projet de loi portant réforme de la Sécurité sociale.

> En revanche, il faudrait des mesures législatives pour lever les autres dispositions restrictives que comportait la loi de 1975, reconduite en 1980, c'est-à-dire pour supprimer le délai de résidence imposé aux étrangères. l'autorisation parentale exigée pour les mineures, allonger le délai de dix semaines, et supprimer le quota imposé aux cliniques privées. Un tel projet de loi ne figure pas actuellement parmi les priorités de l'action gouvernementale.

### promesse électorale

Les débats qui, depuis le début des années 70. ont agité l'opinion à propos de l'abrogation de la loi de 1920 portaient sur deux types questions : fallait-il dans l'absolu, liberaliser l'interruption de grossesse, c'est-à-dire cesser de considérer l'avortement comme un crime et renoncer à fixer des modalités particulières pour sa réalisation? Ou bien fallait-il en autoriser le pratique de manière mesurée, quitte à imposer un certain nombre de restrictions furidiques et financières?

C'est en réalité une combinatson de ces deux solutions qu'avait retenue le premier gouvernement de M. Giscard d'Estaing suivi en cela par le Parlement de l'époque au terme de discussions qui resteront sans doute parmi les plus orageuses de la V. République : l'evortement devenait légal, mais à la condition d'être pratiqué avant la fin de la dixième semaine de grossesse, moyennant le consentement de l'un des parents s'il s'agissait d'une mineure et assorti d'une condition de résidence (trois mois) dans le cas des étrangères. Tarifée par l'Etat. l'intervention ne devait pas être remboursée par la Sécurite sociale: chaque avortement devait. en outre, faire l'objet d'un enregistrement qui respecte l'anony- au non-remboursement par la met des temmes. Enfin, les mé-

decine disposaient du droit de P.C. n'ont jamais plaidé d'une refuser de pratiquer l'intervenconscience qui jeur était sonférée à titre personnel

Les premières années d'application de la loi du 17 janvier 1975 n'ont permis en réalité qu'une libéralisation théorique de l'interruption de grossesse, une interprétation maximaliste de la clause de conscience avant bloqué dans de nombreux services toute amorce de realisation. Les mesures décidées par M. Jacques Barrot, alors ministre de la santé, sur l'application du texte dans les hôpitaux publics, puis la reconduction définitive, en 1980, de la loi votée en 1975 à titre temporaire devalent permettre une application effective En 1980, quelque cent solvante-dix-sept mille avortements ont été officiellement enregistrés en France. dans le secteur public et dans les établissements privés Le pretique a tendu à se normaliser sans rencontrer d'obstacles majeurs. depuis quelque dix-huit mois.

Restalent les mesures restrictives contenues dans le texte. Depuis les origines même du débat la gauche avait vivement proteste contre l'ensemble des restrictions relatives aux mineures, sur étrangères, aux délais et Sécurité sociale. Mais le P.S. et le .

même voiz sur le détail des libetion, par le blais d'une clause de ralisations, le P.C. marquent, à cet ézard, une attitude plus réservée que son partenaire socialiste Au sein même du P.S., aucune psition commune n'avait pu être laborée : même si une proposition de loi, signée notamment de neuf députés aujourd'hui ministres, demandait a l'abrogation de l'ensemble des mesures répressives qui figurent tant dans le code pénal que dans le code de la santé publique », des désaccords ont subsisté entre de nombreuses personnalités socialistes, notamment à propos des délais de l'intervention. Alors que la proposition de loi du P.S. autorisait pratiquement l'avortement libre jusqu'à la vingtième semaine de grossesse. le groupe socialiste avait transigé, au cours du débat, A quatorze\_

En revanche, la revendication du remboursement par la Sécurité sociale était unanime, au P.C. comme au P.S., afin d'éviter, sur un tel sujet, toute discrimination par l'argent Si les mesures annoncées mer-

credi par le cabinet de Mme Yvette Roudy permettent de tenir une promesse électorale, elles ne régleront pas définitivement un problème qui n'est pas seulement juridique, financier, ni meme social CLAIRE BRISSET.

### MÉDECINE

### De nombreux médecins hospitaliers ont participé à la Journée nationale de protestation contre la nouvelle politique de santé

La journée nationale de protestation contra la politique de M. Jack Ralite, ministre de la santé, organisée, le 3 mars, par quatorze syndicats médicanz hospitaliers, semble avoir été plusieurs sources, il apparaît que les pourcenages de grévistes se scient, au total, situés aux environs de 75 %. A Paris, l'Assistance publique a indiqué que les consultations et les interventions avalent, en l'ait, été déplacées. En province, selon des informations fournies par nos correspondants, le mouvement a été suivi de manière identique. A Marseille, la quasi-totalité des médecins du secteur public (près d'un millier) ont observé le mot d'ordre. Le pourcentage était de 85 % à 90 % à Montpellier et à Lyon, où les grévistes out reçu un soutien politique du conseil municipal qui indique - ne pouvoir rester indifférent devant le malaise de cette corporation -. A Bordeaux. en revanche, la proportion de grévistes a été très faible.

Un peu partout, des motions ont été déposées dans les préfectures. Plusieurs indications laissent pensar que le mouvement a surtout

concerné les catégories de praticiens touchés par les projets de suppression du secteur privé Dans l'Indre et dans le Loir-et-Cher (à Blois) par exemple, eù il n'y a pas de sectour privé Le même jour, la Fédération nationale des syndicate autonomes de l'enseignement synérieur appelait ses adhérents à cesser le travail (lire d'autre part).

A Paris, avenue de Ségur, de 16 h 30 à 18 heures, des manifestants ont envahi les bureaux du minitère de la santé. M. Jack Ralite étant absent — il participait à un comité interministiciel à l'hôtel Matignon, — ils ont été reçus par le professeur Jacques Latrille. directeur de cabinet. An ministère, on indique que des dégradations et des vols ont été commis. M. Ralita à la suite de cette occupation, a déclaré qu'il s'agissait là « d'une opération politicienne d'opposition au changement - Selon lui. le mouvement de protestetion est « soutenn par le R.P.B. ». Pour sa part, M. Bernard Pons, secrétaire général du R.P.R., a déclaré attacher « une extrême importance à ce mouvement de protestation ».

### Secteur privé : les dimensions d'une écharde

Le corps médical s'habitue rente. Aujourd'hui, ce sont les progressivement à la grève, ou médecins salariés des hôpitaux tation collective de con mécontentement. Il y a moins de deux ans — en mai et en juin 1980 la Confédération des syndicats médicaux français demandait à ses adhérents de fermer leurs cabinets. Le ministre de la senté d'alors était M. Jacques Barrot, et les difficultés concernaient la convention entre le corps médical et les caisses d'assurance-maladie. A cette époque, la C.G.T. et la CFD T. s'étaient associées à ce mouvement qui fut marqué, '3 5 juin à Paris, par plusieurs brutalités policières. Les temps ont change. Mais

visiblement un certain malaise persiste dans le corps médical. même s'il est de nature diffé-

plus exactement à la manifes- publics qui avec le soutien de is C.G.T. et de F.O., montent sur la scène et envehissent un ministère de la santé où a été nommé, il y a près de neuf mois, Solidarité médicale semble croftre, encore qu'il soit fort diffifessions de santé ». De nombreux médecins veulent aujourd'hui nard Debré, génés qu'ils sont par tifs syndicaux et les propos

un membre du parti communiste français. En trois mois, M. Jack cile de situer avec exactitude le rôle et l'importance de ce « comité de liaison intersyndical des pros'en démarquer et contestent le rôle joué par le professeur Berl'ambiguité qui est continuellement entretenue entre les objec-

### DANS LA RUE ET DANS LE CABINET DE M. RALITE

### «On nous traite comme des éboueurs»

tionnaire, le ministère de la ce mercredi 3 mars, per des médecins hospitaliers qui ont été mille cing cents à marifester contre l'actuelle politique santé. Le ministre n'était pas là pour les recevoir, au terme de leur marche depuis le conseil national de l'ordre. Personne annonçait-on, n'était prêt dans son entourage à les entendre. Avent même d'avoir confirmation de cette nouvelle, les plus virulents des internes avaient envahi le ministère, qui, per la volonté expresse de M. Jack Railte. ministre de la santé, n'était pes protégé per des forces de police, montaient dens les étages et transformalent le bureau du directeur de cabinet, le professeur Jacques Latrille, en salle de parde en lancant à son intention qualibets et obscénité : - A poil Latrille! -, orielent les

pius timides. L'entretien eut, enfin, lieu entre le représentant du ministre et la délégation syndicale ; les manifestanta impatienta attendalent dans le couloir, interromparti per deux fois la réunion. - Nous n'avons obtenu aucune réponse convenable ». affirmeroff fes responsables syndicaux. - On nous traits comme des éboueurs, des émigrés .. déciarait un manifestant. « Mais. ce sont ceux-là qui commandent. rétorquait un autre. On ve être obligé de faire de la politique. De la politique, il y en avait eu délà durant la manifestation : - Ralite, démission ! -, - Ralite à Moscou ! -, « Railte su goulag ! ». crielent une partie des perticipants.

### Avant le 10 mai

L'orientation actuelle n'est. pour un certain nombre, que « simulacre de concertation ». « collectivisme » et « bouleversement du système de senté ». Caux-là, au premier rang desquels les membres de « Solldarité médicale », mettent nettement en cause le programme de la gauche L'atteinte au secteur privé est le symbole même du danger couru : la liberté est indivisible, affirme ce professeur de Lille. - Moins de postes dens le public at les attaintes aux cliniques privées, affirme cet autre, c'est pour nous le préci-

pice et la désasooir. .. Beaucoup, pourtant, surent éviter toute dramatication, ils ont esquivé, surtout parmi les plus jeunes, la question du secteur privé, jugée secondaire. « C'est

Jamais, de mémoire de fonc- un combat d'arrière-garde », sasurera un manifestant. Ils ost senté ne fut ainsi investi, comme . élargi le débat à des questions qui leur tiennent à cœur et cela, précisent-ils, blen avant le mai : la réforme des étaiuts qui devizit ieur accorder: une couverture acciale et une retraite identitues à celles de la fonction publique, des horaires de travail décents, le maintien du recrutement des Internes par ce concours « qui a permia à la médecine trançaise d'atteindre le heut niveeu qu'on lui reconneit >.

La comaine de cinquante-

neuf heures ». « Le maintien de

l'Internat - réclament les ban-

deroles. La haute idée que ces médecins ont de leur mélier, de leura responsabilités et des sacrifices e consentis pendant dix ž gujnze ana d'études » /es autorisaient, aujourd'hui, à prendre la parole avec force : la qualité des soins pour eux est en cause. Ainsi la protessaur Alby, psychiatre è Saint-Antoine (Paris), participe-t-li pour la première fois à une manifestation dans la rue, par solidarité, « On essale, dit-il d'un ton calme, audelà du secteur privé, de défendre une forme d'organisation de la médecine et la formation des plus jeunes. • « Est-ce qu'il y a un malade, déclare un autre. qui seut affirmer ne pae avoir recu les soins nécessaires ? -

Les revendications regient strictement professionnelles. Seront-elles entendues? Les médécine généralistes, maigré le soutien de leurs organisations, en dehars du Syndices de la médecine générale, à la manifestation, sont restés absents du cortège. Les passants semblent simplement intrigués par ces hommes tres souvent en blouse blanche, qualquafois agacés.

 Allez, affirme cette vieifle deme. vous gagnez des mille et des cent - Ce n'est pas vous qui tra-

valilez sobrante heuree par semaine, répond un médecia, et étudiez dix ou quinze ans I - Ce sont les travailleurs qui osient, lancere-t-elle alors. - Viellie crapule, tranchera le

- insolent! - rétorquera la passanta.

Le ministre, M. Ralite, lors de la lournée de concertation prévue pour le 12 mars, seure-t-il mieux entendre les gédecins que cette femma qui affirmalt hautement, devant le ministère de l'avenue de Ségur, son appartenance au parti communiste?

NICOLAS BEAU.

L'un des aspects les plus remarquables — et fréquemment souligné per les organisateurs — de la journée du 3 mars est le fait que tous les échelons de la hiérarchie hospitalière se soient retrouvés dans la rue. Force est pourtait de constater que les manifestants ne défilaient pas derrière une banderole unique. Loin s'en faut.

72-17

4.44 : Male

# . \$1.00 m

CONTRACTOR

- K-14

A S. Carried

---

エ ついがみ

. I - Siegentiff

रेट्टर**ेट्टर** ।

77 78 4

7.75

\*\*\*

75

· A - Sandy B. W

五程奏

reulti agente

Structure pyramidale, l'hôpital est aussi formateur que mutilant à l'égard du corps médical qui Relite aura du affronter dura séries de mouvements de protestation nes au sein du corre médical hospitalier. Paralièlement, le rôle du groupement travaille dans ses murs. Les postes sont rares et les charges de traveil souvent écresantes. L'inerne, le chef de clinique, le professeur agrégé, le chirurgien, le médecta ou le biologiste ont des revendications catégorielles fort dissemblables.

En fait, tout se passe comme si les modalités retenues par le ministère en ce qui concerna la suppression prochaine du secteur privé avaient déclenché un mouvement de protestation qui voit se regrouper plusieurs échelons de la hiérarchie hospitalière. Un autre paradoxe veut que certaines catégories aujourd'hui concernées comme les internes ou les chefs de clinique — n'aient jamais caché leur hostilité pour ce type d'activité. « On peut penser », explique le professeur Yves Chapuis, chef du service de chirurgie générale à l'hôvital Cochin à Paris, et président du Syndicet des chirurgiens des hôpitaux de Paris, « que la suppression du secteur privé est un choix politique prématuré »

Selon lui. les ectuels projets ministériels, outre au ils suscitent un mécontentement aigu dans les centres hospitalo - universitaires (et plus encore dans les hônitaux généraux), pourraient avoir une conséquence néfaste : l'arrêt de la participation du corps médical à la réflexion sur son rôle dens la maîtrise des dépenses croissantes de santé. « Alors que Paccent était régulièrement mis sur ce chapitre du temps de M. Jacques Barrot, note le professeur Chapuis, nous n'entendons plusjamais parler aujourd'hui de cette priorite. »

### Le dernier privilège

Il est clair d'autre part que le mouvement actuel de protestation n'est pas né par hasard dans le milieu hospitalier. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Ralite une série de décisions ont été vécues comme « positives » par le personnel non médical, comme les circulaires sur l'extension du drott de grève et l'exercice du droit syndical (le Monde daté 9-10 actit 1981), on plus récemment comme les nouvelles dispositions en faveur des 39 heures hebdomadaires.

Face à ces mesures, une grande

partie du corps médical hospi-talier, salarié lui aussi, a sans doute amplifié collectivement sa reaction, vivant soudain fort mal la suppression du secteur privé. Cette mesure faisait, en effet, disparaître ce qui à ses yeux restait de possibilité d'exercice libéral dans la fonction hospitalière. Elle n'a pas manque d'apparaître aux yeux de beaucoup comme une forme d'étatisation une appropriation par les pouvoirs publics de ce qui restait comme « autonomic », la fin du dernier « pritere > de l'exercice pospisamen Réaction amplifiée encore avec les projets toujours vagues mais inquiétants concernant la refonte de la réforme des études médicales, où le slogan e l'internat pour tous a heurie beaucoup de monde. Lors d'un entretien qu'il nous

avait accordé (le Monde du 9 décembre 1981), le ministre de la canté comparait le secteur privé a à une écharde que nous ont léquée nos parents ». Face aux mouvements actuels, il reste visiblement à bien prendre les dimensions d'une telle écharde.

JEAN-YVES NAU.

# **JUSTICE**

yillik 🌉

or the president touch

in Late of Chief to Bair

F is the the true print

Possion du sichut phi

Comme will blin buttering

Maration nationale de

in innerignment see

parade à court le trans

# . 20 Hur. de 16 h 30

in the sante. M. Jan

# participal! it un comp

the Matigness. - ile ger

stangent darques Larie

An ministere, on unding

in maite de cette octan

Taginenit lu - d'une es

Composition in change

stant sement de protes

ser to R.P.R. . Paur

ma marretaire general de

attacher - une exten

prominet de protestation.

the majority to blue term

Bor les ergan dans

# 3 Sat 10 3

The designation of the second

with the things of the

di tatife in Cal

and all all others.

printer ar in the co

AND THE RESIDENCE OF THE PERSON OF THE PERSO

Jan leut

her entende de

bootile. I'm an are

Bhurtiga, ...

of the tols on! to

Bestante out entable

LE PROCES DES AGRESSEURS DE M. BAKHTIAR

### Des accusés absents

dans un climat de tumults incessant et d'incidents de toutes sortes, le proces, devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, des cinq hommes qui avaient tente, en juillet 1980, de tuer M. Chapour Bakhtiar, ancien premier ministre iranien (le Monde du 27 février). a brusquement perdu en intensité — et en insolite — après la décision de quatre des accuses de ne pius comparatire.

Estimant ce tribunal « incom-

pétent à les juger, Anis Nac-cache, le chef du commando, Mohammed Jenab, Nejad Ta-brizi et Salah-Eddine El Kaara, répondent chaque matin, invariablement, à l'huissier de justice qui se rend jusqu'à leur prisen pour les sommer de se présenter devant la cour : « Ceci ne nous intéresse, ni ne nous concerne... C'est Chapour Bakhtiar qu'il faut jugér, pas nous...». Désormais, seul. Fawzi El Satari, celui des cinq hommes qui, contre toute attente, s'était desolidarisé des autres accusés, avait accepté de prendre place dans le box et — jusqu'à preuve du contraire — d'être juge pour des

### LES PHARMACIENS NE DOIVENT PAS VENDRE N'IMPORTE QUOI

actes qu'il a reconnus. Lors de la quatrième journée d'audience,

L'Union fédérale des consommatenns ayant renoncé à maintenir sa constitution de partie civile contre l'un des vingt-cinq phar-maciens qu'elle potasuivait pour mise en vente de produits non compris sur la liste de l'arrêté du 8 décembre 1943 (le Monde du 16 janvier), les vingt-quaire autres ont été condamnés, le 3 mars, à des amendes de 1500 P à 5000 P par la seixième chambre correctionnelle de Paris qui a en outre, alloné à la partie civile, dans chaque cas, 3.990 - P de dommages-intérêts,

Le tribunal déclare notamment que l'arrêté contient me « nomenclature claire et différenciée » des articles autorisés « concernant directement la santé, Phygiène médicale ou celle des nour-CISSORS A

Il ajoute: « Cette lutitude ne s'étend par nature ni aux ustennières et les balances, ni aux tela que les oreillers et les coussins chauffants, ni à des apparells qui, comme les lampes Berger, non seulement n'ont pas le caractère de produits ainsi que Fexige le texte, mais n'ont pour ni la désinfection, ni la désinsectisation et dont l'usage articles d'ambiance tels que les diffuseurs d'arômes. Elle ne -concerne également pas les apparells destinés à assurér des soins de toilette, d'hygiène ou de la beauté tels que les chauffe-cire, les sèche-cheveux, les tire-comédons, les apparells de bronzage, les appareils de massage, vêtements, sous-vêtements, cointures de sudation, les appareils de gymnastique, qui ne constituent ni des articles d'hygiène médicale ni des articles accessoires utilisés pour l'application d'un

mardi 2 mars, El Satari avait toutefois laissé entendre qu'il ne pourrait pas assister, à l'avenir, à la suite des débats, se disant « extrêmement fatigué, psycholo-giquement et physiquement », et « géné d'être seul dans le box ». quand bien même aurait-il très ouvertement rompu avec les autres accusés. Et le lendemain, mercredi. Il était absent à son

L'étrange atmosphère de ce proces sans accusés, avait conduit le président Hendi Boulard à faire une mise au point, lors de la reprise de l'audience, le 2 mars, « Jaurais vivement souhaité, a-t-11 déclare, que tous les accusés fussent presents à l'audience, le débat en cour d'assises étant par essence un débat oral et contradictoire, où chacune des parties peut s'ezprimer, s'expliquer et discuter des arguments. opposés.». « Je regrette Cavoir échoué dans mes tentatives, a ajouté M. Boulard, mais ce procès ne sera pas bâcle ce ne sera pas un simulacre de justice, rien ne sera tronque, rien ne sera bâcle... D

Résolution qu'ont approuvée et l'avocat général, M. Michel Perceval, et M' Jelloul Ikhleff, seul avocat de la défense présent aux débats, ses confrères s'étant désistés en bloc. arguant eque leur place n'était plus ici du moment où les accusés étaient

### Une comparation très affendue

L'audition des témoins a commencé par les policiers de la brigade criminelle qui les premiers, avaient successivement interroge les trois hommes appréhendes sur les lieux, Anis Naccache, Nejad Tabrizi et Fawzi El Satari. puis leurs deux complices arrêtés le kındemain, 19 juillet 1980, Salah-Eddine El Kaara et Mohammed Jenah

Mercredi 4 mars, on a entendu le gardien Philippe Jourdain, dont la croix de la Légion d'honneur récompense le courage et le sangfroid puisque seul. Il est parvenu à arrêter les trois fuyards. Le gardien Bernard Vigna, qui assiste aux debats dans le fauteall roulant d'où il a très peu d'espoir de jamais sortir, a eu juste le temps de voir El Satari le braquer et faire feu avant de tombr. grièvement atteint. Enfin, le commissaire Marcel Leclerc a résumé les faits, tels qu'enregisgade criminelle, chargée de l'en-

Mais il est clair que le moment le plus attendu, si toutefols il doit se produire, ce dont on n'a pas encore la certitude, est celui qui pourrait amener à la barre en qualité de partie civile. M Chapour Bakhtiar hil-même Jusqu'à présent, la cour n'a pa fait savoir si elle

En attendant, le palais de justice de Nanterre ressemble toujours à une place forte, étroitement quadrillée par quelque cinq cents gendarmes, C.R.S., gardiens de la paix et policiers en civil qui appliquent strictement de passant au détecteur électronique toute personne qui, ayant dû-ment montré patte blanche, pré-tend entrer dans la salle d'audience, seratt-elle avocat, témoin, curieux où journaliste.

J.-M. DURAND-SOUFFLAND.

### Faits et jugements

de gardiennage Compagnie force intervention internationale incar-cèré après la mort d'un vagabond au Forum des Halles à Paris (le Monde du 30 décembre 1981), a été remis en liberté. Il s'agit de M. Nicoles Demanioff, trente ans, arrêté aussitôt après les faits.

• «Un policier ne peut pus considérer une mutation en province comme une sanction », a déclaré M. Gérard Munaut, secrétaire général du Syndicat natio-

civil (S.N.A.P.C.), réuni en congrés régional à Valence (Drôme). M. Munaut, qui faisait ainsi aliusion au conflit opposant le commissaire Leclero au ministre de l'intérieur (le Monde, du 3 mars), a ajouté que le chef de la brigade criminelle a n'avatt jamais prátique la concertation gridicals 4.. et que, « récemment il avait évincé de ses services, en le mutunt , un responsable syn-

dical du S.N.A.P.C.



### ÉDUCATION

UN MÉDECIN-CHEF DES PRISONS

EST INCULPÉ

Un médecin-chef de la maison

d'arrêt de Fleury-Mérogis (Es-

sonne), le docteur Jean-François

Wirth a été inculpé d'homicide

par imprudence par M. Daniei

Tardif, juge d'instruction à Evry.

après la mort d'un jeune pré-

venu. Abdeddina Kherouah, qui

pour violence à agent, souffrait

d'épilepsie. La justice reproche

au doctour wirth, gui fait fonc-

tion de médecin-chef au centre

médi zo-psychologique de Fleury.

d'avoir sous-estimé la gravité du

mal dont souffrait le leune

homme, âgo de dix-huit ans. ||

semble que ce demier, qui de-

vait mourir au mois de novem-

bre 1980 à la suite d'une crise

particulièrement aigué, ait été

considére comme un simulateur.

L'inculpation du docteur Wirth

qui remonte à plusieurs mols, a

été entourée de la plus grande

discrétion. Elle résulte de pour-

suites engagées par le parquel

avant le changement de majorité.

détenu à Fieury-Mérogis

etalt

### CONTRE LE « POUVOIR SOCIALO-COMMUNISTE »

APRÈS LA MORT D'UN PRÉVENU La Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur, qui avait appelé ses adhérents à la grève, le mercredi 3 mars, declare dans 70 % dans les facultés juridiques et médicales.

> Le ministère de l'éducation nationale n'a pour sa part fourni aucune estimation. Le précédent ministère ne le faissit pas da-vantage. Comme lors des grèves lancées par d'autres syndicats, il est, en effet, impossible de compter avec précision les grévistes dans l'enseignement supérieur étant donné que les professeurs ne sont pas présents tous les jours dans les universités. ...

> Le Syndicat autonome du secteur médical a, en outre, participé à la manifestation organisée le même jour par quatorze syndicats de médecins (lire d'autre

protester contre la suppression du Conseil supérieur des corps universitaires (C.S.C.U.) mis en cente d'un comité technique paritaire (C.T.P.). Ces décisions avaient pour objectif d'assurer dans les deux instances la représentation de toutes les caté-

 Satisfaction syndicale à propos de la carrière des instituteurs. - Le Syndicat national des instituteurs et professeurs de collèges (SNI-P.E.G.C.) et le Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN - C. F. D. T.) ont exprime leur « satisfaction » à la suite des propositions du gouvernement sur la revalorisation de la carrière des instituteurs (le Monde du 3 mars). Le SNI-P.E.G.C. estime que ces propositions a permettent d'envisager une amélioration sensible

de la situation des instituteurs ».

Sontenue par le Collectif des gories d'enseignants du supérieur étudiants libéraux de France et de leurs syndicats, mettant (CELF; anime par des jeunes fin à la pratique précédente qui giscardiens), la grève du 3 mars privilégiait et donnait le pouvoir avait notamment pour but de dans les universités aux profesdu 4 mars). En d'autres termes, place par M'me Alice Saunier- cette grève, pourtant proclamée Seité, et contre la création re- « apolitique » par ses organisateurs, était destinée à protester contre « la vaste entreprise de démolition de l'enseignement supérieur menée par le pouvoir

> Il continue cependant de réclamer aun engagement du gouvernement » en vue d'aligner l'indice de sin de carrière des instituteurs et celui des professeurs d'enseignement général de collège. Pour le SGEN-C.F.D.T., en revanche le gouvernement « en ne plaçani pas cette mesure de reclassement dans la perspective d'un corps unique qui s'arrêterait à la fin du collège, se donne les moyens de dépasser les oppositions catégorielles qui tournent le dos aux intérêts des jeunes et de l'école ».

CETTE SEMAINE DANS LE PÈLERIN

# "Non, on ne me convaincra pas que l'Europe est contre la paix au Proche-Orient."

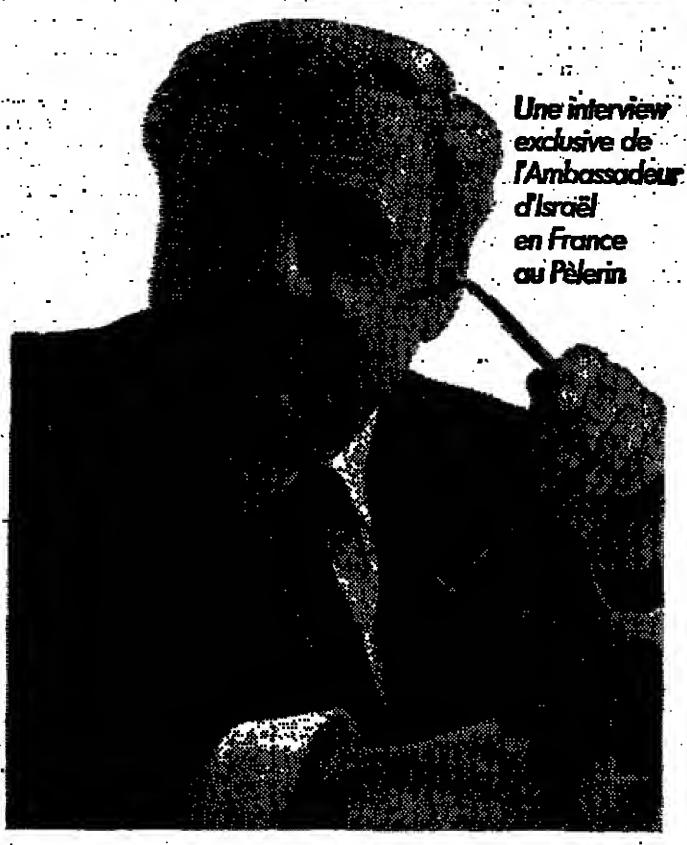

Monsieur Meir Rosenne, Ambassadeur journalistes du Pèlerin.

Dans un long article consacré à rences. cette rencontre, Antoine Sfeir, spécialiste au Pèlerin du Proche-Orient analyse les propos de l'Ambassadeur.

Rond et jovial, sachant alterner la plaisanterie et l'ironie cinglante, ce juriste fut en 1978 l'un des principaux artisans des accords de un monde plus proche, plus humain. Camp David et du traité égypto-israélien. Aujourd'hui, il parle avec passion des positions de son pays dans le débat sur le Proche-Orient et souhaite simplement que la voix d'Israël ne soit ni déformée ni étouffée.

PLUS PROCHE, PLUS HUMAIN

Quand l'Ambassadeur d'Israël en France se confie au Pèlerin, c'est à ses **2500000** lecteurs qu'il s'adresse. 2500000 hommes et femmes qui, à travers toute la France, apprécient le Pèlerin et s'y reconnaissent.

Ouvrez le Pèlerin. Page après page, semaine après semaine, se dégage un langage particulier, un ton différent, empreint de chaleur et de simplicité.

Le Pelerin, un hebdomadaire original que caractérise sa volonté d'approcher, A l'occasion du voyage officiel du d'expliquer, de faire comprendre. Un maga-Président de la République à Tel-Aviv, zine qui aborde tout ce qui concerne Phomme avec le souci du dialogue et de la d'Israël en France, répond aux questions des tolérance. Qui rejette les faux-semblants et refuse les extrémismes comme les indiffé-

> Cette attitude, ses 2500000 lecteurs l'ont faite leur. 2500000 lecteurs fidèles à leur magazine et qui représentent aujourd'hui un courant profond de pensée. Celui d'hommes qui œuvrent à construire

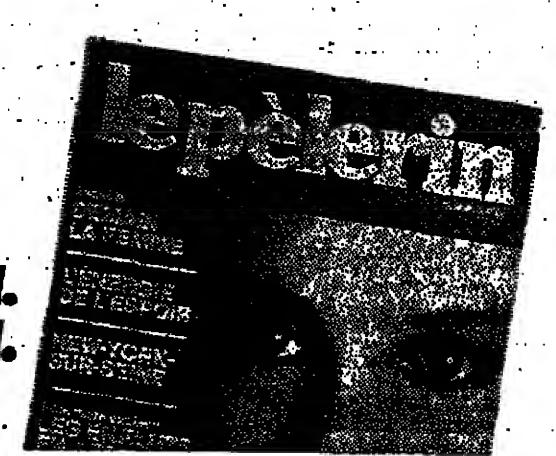

### ENVIRONNEMENT

terminė, mais il n'y a pas que

France-Énergie-Entreprises en Bretagne

### Plogoff c'était mille deux cents emplois pendant six ans

d'installer à Saint-Brieuc donné pour programme de « détendre les intérêts des entreprises travaillant pour le nuclétire ». Pour M. Travers, président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie, qui accueillait en même temps les délégués (FEE.) et une vingtaine de chefs d'entreprise ou représentants professionnels, c'est tout le développement de l'économie bretonne qui se trouve concerné par ce problème energetique. Sur le seul plan de l'emploi (Plogoff aurait représenté mille deux cents emplois directs penprogramme électro-nucléaire n'a êté compensé par aucun programme de substitution, disent les chefs d'entreprise, en parti-

culier en Bretagne. Alors que,

cite M. Lalitte, membre du bu-

Partant du principe que la decision prise ne porte que sur deux ans et que leurs arguments en matière d'emploi et d'économie auraient trouvé des oreilles accueillantes dans les ministères, animateurs de F.E.E. ont décidé d'adapter leur stratégie en conséquence. Après s'être installée en Normandie et dans l'Est, l'association a maintenant deux délégués brétons (1) et prépare en mars la diffusion d'un sondage Louis Harris sur les pertes d'emplois du programme électro-nucléaire et une réunion en avril à Lyon: a Pour 1982 et 1983, c'est joue. Après, non seulement rien n'est perdu, mais tout est

(1) MM. Michal (Société métallurgique de Bretegne, Saint-Brieuc) et Lambremont (Fédération régionals des travaux publics à Rennes).

# SPORTS

### **OMNISPORTS**

### Remous autour de la succession à la présidence du C.N.O.S.F.

Mis en minorité par le groupe des « réformateurs » sur la modification des statuts du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le 8 décembre 1981, M. Claude Collerd, qui avait été éiu président du Comité en 1973, puis réélu en 1977 et 1981, a décidé, le 2 mars, de ne pas demander un nouveau mandat, lors de l'assemble générale du 30 mars, s'il est à nouveau élu au conseil d'administration. Avec l'assentiment de M. Coilard, qui a pris sa décision « pour personnes qui empoisonnent le mouvement sportif depuis deux ans ». M. Georges Boudry, president de la Fédération de volleyball, a fait savoir qu'il serait prêt à troquer son fautenil de vice-président du CNOSF contre celui de président. Les noms de MM Alain Danet (hockey) et Philippe Chatrier (tenis) ont également été avancés ainsi que celui de M. Maurice Herzog, membre français du C.I.O., ancien

secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports. De son côté, M. Nelson Paillou, président de la Fédération de handball qui fut l'animateur du groupe des « réjormateurs », avec décision sans consulter les élus M. Fernand Sastre, président de locaux. De toute manière les la Fédération de football, n'a pas fait acte de candidature. Il attend d'être élu an conseil d'administration pour prendre le pouls des élus et des représentants d'assoélecteurs, avant de se déclarer. Toutefois, dans un communique, laissé entendre que, conforméil a tenu à rejeter, le 3 mars, ment au programme du parti a toute affirmation qui laisserait accréditer l'idée que les breuses fédérations qui se sont prononcées pour la réforme des statuts, aient pu un seul instant être quidées par des mobiles politiques ». Il a rappelé que le permettrait. groupe des « Réformateurs » était né « d'un constat de faiblesse du S.N.O.S.F. après le 10 mais et que aes objectifs étaient simples : « mdépendance, représentativité, or-

# va être reprise dans son ensemble

Abandon provisoire du projet de Saint-Priest-la-Prugne

« Le projet de stockage de déchets radioactifs sur la commune de Saint-Priest-la-Prugne (Loire) est inacceptable, tei qu'il avait présenté en 1979. Sa procédure de

Tels sont les termes au communique public Hervé, ministre chargé de l'énergie, mercredi 3 mars, à l'issue de l'entrevue de deux heures qu'il a ene avec une délégation d'élus, de scientifiques et de représentants d'associations de la région concernée.

Cela vent-il dire qu'après deux ans d'opposition farouche et quasi unanime les maires et les habitants de cette haute région située aux confins des départements de l'Allier et de la Loire ont obtenu satisfaction sur toute la ligne? Ce n'est pas aussi simple. Certes, le projet de la COGEMA (Compagnie générale des matières nucléaires, filiale du commissariat à l'énergie atomique) qui consistait à stocker 300 000 mètres cubes de déchets atomiques de faibles et moyenne activité sur le carreau d'une ancienne mine d'uranium à vécu. Mais le problème des résidus radioactifs reste entier. Aussi le ministre de l'énergie a-t-il demand au C.R.A. de lui présenter un programme global de gestion de ces déchets qui, apparemment, n'existait pas fusqu'à ce jour. Ce travail devrait être achevé dans quelques semaines et soumis pour avis au conseil supérieur de la sîreté nucléaire. Puis, dans ce cadre, on étudiera

les différents sites de stockage existant en France, dont celui de Saint-Priest. Le bureau de recherche géologique et minière en avait repéré une doussine il y a quelques années. Maintes questions seront soulevées à cette occasion : comment conditionner les rebuts radicactifs? Doit-on les entreposer en surface ou en sous-soi? Le stockage doit-il être définitif ou provisoire? Comment et par qui les sites seront-ils surveilles? Bref. on reprend à zéro l'épineux dossier des « poubelles nucléaires ». Le choix des sites (deux cu trois) interviendrait dans un an à dix-huit mois. M. Hervé s'est engagé à ne prendre aucune sites retenus seront dotés, comme les centrales, d'une commission de surveillance comprenant des -cistions. Enfin, le ministre a socialiste, une loi nucléaire déterminant les compétences responsabilités des divers organismes gérant l'énergie nucléaire serait mise en chantier des que le programme du parlement le

A la sortie du ministère de l'énergie les gens de Saintganisation démocratique et struc- Priest-la-Prugne - qui avait été

reçus à l'Elysée il y a deux

semaines - n'ont pas caché leur satisfaction : «Le projet de 1970 est abandonné, a déciare M. Patrick Mann, animateur du collectif Bals Noir. « Voild qui répond aux engagements pris par les candidats socialistes en avril 1981 Politiquement, c'est une avancée tres importante. Mais cela ne veut pas dire que tout projet de stockage soit à jamais aban-

donné à Saint-Priest. Comme nous sommes urémédiablement opposées à cette idée, nous resterons vigliants. Nous ne serons proinent tranquilles que lorsque le C.E.A. nous aura céde les terrains.» Le carreau de l'ancienne mine d'uranium est encore occupé par

divers batiments et chevalements. La commune de Saint-Priest voudrait y installer des entreprises d'exploitation de bois qui se proposent de mettre en valeur les immenses forêts du massif des Bois-Noirs. Il reste aussi un bessin de décantation plein de boues, faiblement radioactives, qu'il faudra bien vider.

A cet égard, les élus de la Leire ont appris qu'EDF, avait formé le projet d'y installer une centrale de pompage à deux bassins. Ils ont demandé à M. Herve des précisions sur cet équipement et se sont étonnés de ne pas avoir été informés plus tôt. « Tant que Phypothèque d'une poubelle nucléuire pesera sur notre territoire, nous ne pouttons tien entrependre: ni installations d'entreprises ni mise en valeur touristique. Ti même usine hydro-ëlectrique. Il faut donc en finir le plus vite possible a, ont-ils conclu

MARC AMBROISE-RENDU.

 Nouvelle manifestation Choos. — Environ quatre cents personnes appartenant à la C.F.D.T., au P.S.U., au comité de à divers mouvements écologiques de la COSMÉTOLOGIE beiges et français ont défilé, le la comercie de mercredi 3 mars de la comercie de la comerci de la comercie de la comer mercredi 3 mars, dans les rues de AU CONSEIL Charleville-Mézières pour protester contre les brutalités policières dont ont été victimes les manifestants du week-end demier. La Fédération socialiste des Ardennes s'était abstenue ne voulant pas « suspecter le gouvernement ». Une lettre ouverte au préfet a été lue devant la préfecture. Il n'y a eu aucun incident mais au terme du défilé certains manifes-

voiture creves.

### FAITS ET PROJETS

### MINES CONTESTÉES DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT

une demande de concession pour vingt-cinq ans de mine de tunestane et substances connexes a été déposée à la préfecture de Belfort par les sociétés Klf-Aquitaine et Comin-France. L'enquête d'utilité publique ouverte le 12 décembre s'est achevée le Li janvier par le dépôt d'une pétition lancée per Passociation pour la sauvegarde du site et du patrimoine des deux Auxelles (A.S.S.P.A.). pétition qui a requelli plus de deux mille cinq cents signatures d'opposants au projet d'exploita-

L'Association sous - vosgienne d'aménagement et d'animation. constituée par vingt-quatre communes et représentant quinze mille habitants, a critique l' a imprécision » de l'étude d'impact. De son côté, le parti socialiste a émis neuf exigences tendant à préserver l'environnement de la région en cas d'exploitation des mines de tungstène. L'A.S.S.P.A. regrette cette prise de position. L'Association refuse

de discuter les arguments économiques avancés — la France importe chaque année la moitié du tungstène qu'elle consomme, soit cinq cents tonnes; cette quantité pourrait être produite a Auxelles - de même que les arguments sociaux — deux cents emplois seralent créés dans cette partie du département fortement frappée par l'augmentation du chômage. Elle insiste sur les nuisances inscrites en filigrane dans l'étade d'impact : la demande de concession vise quatre cent cinq hectares de terrain, situés pour partie sur le territoire des deux communes rurales. L'expioitation par mine souterraine du mineral necessiteralt l'extraction de trois millions de tonnes de matériaux pendant dix ans. soit plus de mille tonnes par jour. Quine tonnes de préconcentré d'oxyde de tangstène en seraient déragées quotidiennement, les déchets (neuf cent quatre-vingtcinq tonnes) devant être stockés dans une digue à construire d'une capacité de deux millions de

# AUX ENTREPRISES

metres cubes. -- (Corresp.).

M. Yves Rocher, cinquante et un ans créateur des laboratoires de cosmétologie qui portent son nom et sont installés à La Gacilly (Morbihan), représente près de 1,2 milliard de francs de chiffre d'affaires. En 1981 la progression a été de 26 %. C'est surtout, tants ont trouvé les pneus de leur dans ce coin de Bretagne intérieure où sévit un châmage endé-

participation pour le développe A la tête de la Pardib a été place un ancien sous-préfet, M. Jean-Pierre Musso, qui fit ses chases à la DATAR. Cette société an capital pour l'Instant modeste (2 millions de francs) mais qui pourra être augmenté, est partagé entre les laboratoires Rocher et son partenaire Elf-Aquitaine, qui dans le Bud-Ouest, a créé la Sofrea (Société de financement regional Elef-Aquitaine), au capital de 25 millions de francs, et qui poursuit le même but. Le neri de la guerre : l'argent Une prise de participation toujours minoritaire de l'ordre de 10 % à 20 % dans les P.M.E. La Pardib veut aussi être une entreprise de conseil pour la gestion ou le marketing. En six semaines, trois petites entreprises du Morbihan ont déjà bénéficié des services de la Pardib). Dejà, les patrons sont atten-tifs à cette mesure, et dix-sept

### CONTRAVENTIONS A L'AMIABLE A DIGNE.

logistique ». — (Corresp.)

d'entre eux venant des départe-

ments limitrophes out fait connai-tre leur accord pour ce « support

L'Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés (INCECOSA) créée l'an dernier sur l'initiative de l'union départementale C.G.T. des Alpes de Haute-Provence, a déposé plainte contre M. Pierre Rinaldi, maire R.P.R. de Digne. Les syndicalistes dénoncent la pratique du premier magistrat consistant à annuler des contraventions (50 francs) relevées sur les parkings municipaux payants par les gardiens communaux movennant le versement par le contrevenant d'une somme de 20 francs en faveur du bureau d'aide sociale de la ville. Selon l'association, par l'utilisation de ce procédé, le maire de Digne se rend coupable de quatre infractions : 1º Usurpation de fonctions dans la mesure où le premier magistrat n'a pas compétence pour augmenter ou diminuer le tarif d'une contravention ou pour en percevoir le montant: 2º Immixtion dans les affaires judiciaires: 3º Concussion dans la mesure où M. Rinaldi se substitue au comptable public pour le reconvrement de recettes affectées ou destinées un organisme public, le produit des contraventions étant recettes de l'Etat et non directement recettes des communes : 4º Destraction de documents administratifs si éventuellement le maire de Digne n'est pas en mesure de présenter les deux volets de la contravention dont il demande qu'on lui fasse retour. Interrogé, le maire se refuse à commenter l'initiative de l'asso-

# POUR LA RENAISSANCE

ciation, et déclare simplement

avoir le droit pour lui. (Corresp.).

La manifestation inaugurale du cent cinquantième anniversaire des transports voyageurs en France a été présidée par M. Charles Fiterman, ministre des transports, le lundi le mars, a Saint-Etienne. M. Fiterman affirma que l'heure était à la renaissance du train. Pour lui, la politique conduite jusqu'à présent et laquelle un terme doit être mis s'est caractérisée par la fermeture des lignes et des gares, des réductions d'effectifs et la diminution de la part prise par le rail dans le trafic marchandises. « Ce qui n'a fait qu'aggraver les difficultés de la S.N.C.F. c'est une politique à courte vue et d court terme. > Au contraire, a le train peut et doit avoir une place éminente », a affirmé le ministre annonçant que la SNCF, allait être autorisée à continuer un effort élevé d'investissements. Encore faut-il, a-t-il souligne, que la relance économique soutienne l'accroissement régulier du trafic, que soit progressivement réalisé l'assainissement financier de l'entreprise et aussi que soient consentis les efforts d'amélicration de la compétitivité, de la productivité et de décentralisation. -- (Corresp.)

Plus de deux millions de voyageurs sur le T.G.V. — Le cap des deux millions de voyageurs sur le T.G.V. a été franchi le 20 février dernier, annonce la SN.C.F.

Au terme de la vingt et unième semaine d'exploitation du train à grande vitesse, le nombre de voyageum s'élève à deux millions cinquante mille, soit une moyenne de quatorse mille personnes par jour. Le cap du millonième voyageur avait été franchi le le 3 décembre dernier.

### FOOTBALL

### Monaco en tête du championnat

Bordeaux ne sera pas reste longiemps seul en tête du championnat de France de 100tball Tenus en échec à domicile par les Lavallois (0 à 0), mercredi mars, les Bordelais ont été rejoints et même dépassés à la difiérence de buts par les Monégasques, vainqueurs à Nancy (3 à 0). RESULTATS

(Vingt-neuvième journée) Bordeaux et Laval ..... \*Nantes b. Saint-Etienne ..... Paris-St-G. b. Lyon ..... Nice h. Sochaux ..... 1-0 Monaco b. Nancy 3-0 Strasbourg b. Brest 2-1 Tours b. Montpellier ..... 3-1 \*Lille b. Bastia ..... 4-0 \*Valenciannes b. Metz ..... 2-0 \*Auxerre et Lens ...... 1-1 Classement : 1. Monaco, Bordeaux, 41 pts; 3. St-Etlenne, 39 pts; 4. Paris-S.-G., 37; 5. Sochaux, 36 pts; 6. Laval, 35; 7. Nantes, Tours, Lille, Brest, 29 pts; IL Nancy, 28; 12. Bastla, 27; 13. Strasbourg, Lyon.

Auxerre, 24 pts; 16. Metz, Valen-ciennes, 23 pts; 18. Lens, 21 pts; 19. Montpellier, 20 pts; 20. Nice COUPE D'EUROPE (QUARTS DE FINALE) Clubs champions Bayern Munich (R.F.A.) bat \*Dynamo Riev (U.R.S.S.) et Agton Villa (Amgi.) \*Andorlecht (Bel.) b. Et. Rouge Sofia (Bulg.) Valuqueurs de coupe Tollissi (U.R.S.S.) b. \*Legia Varsovie (Pol.) \*Standard de Llège (Bel.) bat Porto (Port.) ..... 2-0 \*Tottenham (Angl.) b. Francfort (R.F.A.) ...... 2-0 Hambourg (R.F.A.) b. Neuchâ-

\*Valence (Esp.) et Gerteborg En maich de qualification pour le tournoi funior de l'UEFA. la France a battu le Luxembourg par 6 à 0, le 8 mars à Viry-Châ-

# CARNET

tures solides » du C.N.O.S.F.

- Marion LEVY et BOUZEREAU ont la joie d'amnoncer

la naissance de leur fils Le 16 février 1982.

Fiançailles M. et Mine Bernard Munich, M. st Mme Roland Dachy. M. Marc Leclero, Mme Marie-Claire Leclerc, sont heureux de faire part fiançailles de leurs enfants. Marie-Laure MUNICH Gilles LECLERC

Mariages - Chantal ILLOUZ Michel WINICKY sont heureux de faire part de leur mariage célébré le 14 février 1982,

- Mme Bohert Beigheder. M. le pasteur et Mme Jean Dieny, leurs enfants et leur petite-fille, M. et Mme Michel Fontayne et

à Paris.

leurs enfants, M. le docteur et Mme Jacques David Belgbeder et leurs entants, M. et Mme Alain Blayo et leurs enfants, ont la trictessa de faire part du M. Robert BEIGBEDER, la 2 mars 1982, dans sa puatre-vingtneuvième année. « Vous seres mes témoins. » (Actes L &) «Domaine de Valbois», Chemin Jean-Roubin,

13009 Marsellle.

**AUX TROIS** 

- Nous apprenons la décès, survenu le 26 février 1982, du professour Jean CALVET. professour honoraire de clinique oto-rhino-laryngologique à la faculté de médecine de Toulouse, doyen bonoraire de la faculté de médecine et de pharmacie de Toulouse.

[Né le 8 août 1900 à Olonzac (Hérautt), Jean Calvet avait fait ses études de médecine à Toulouse et était devenu professeur de clinique O.R.L. dans cette vitle. Laryngologiste du Centre auti-cancereux membre du comité consultatif des universités depuis 1946, Jean Catvet était doyen honoraire des facultés de médecine et de pharmacie de Toulouse Correspondant de l'Académie nationale de médecine, il a publié des travaux relatifs à la chirurgle du larynx, à l'étude de l'audition, aux oltra-sons, à la mêdecine aéro-spetiale et au cancer.]

- M. Jean Dumont. son epoux.

M. et Mme Bernard Louis Dumont, ses enfants. Anne, Catherine et Aurore, petites - filles et arrière petite-fille, font part du rappel à Dieu de Mme Jean DUMONT,

née Marie Anna Haug. survenu en son domicile. la 22 février 1982, dans sa quatre-vingttroisième année, après une courte maladie. La cérémonie religiouse a en lieu à Mancy. en l'église Saint-Léon, suivie de l'inhumation dans la caveau de famille, au cimetière de Préville. Une messe sera célébrée à Paris, le-fundi 15 mars 1982, & 17 h. 45, en Pérlise Saint-Germain-des-Prés. 71, rue du Cherche-Midi.

- Mme Annie Kalekine. son épouse. Les familles Kalekine Maurice, Les families Azagury Rie. Les familles Allpern Boris, ont la douleur de faire part du décés de

75006 Paris,

8 mars 1982

M. Zissa KALEKINE, gurvenu le 2 mars 1982, à l'âge de quatre-vingt-dix ans. Carine. Les obséques auront lien le fundi et Florence, On se reunira à la porte principale du cimetière de Bagneux, à Cathy et Denis, Mins Emilie Taleb et famille.

76005 Paris.

- Mme René Lambert. son épouse, M. Marc Lembert (notre collaborateur Louis Déniel) et Mme, ses enfants. M. at Mme François Grenèche, ses petits-enfants, et leur fils. Toute is famille. La direction et les collaborateurs de la S.A. Entreprise René Lambert. ont la douleur de faire part du

M. René LAMBERT, survenu dans sa quatre-vingtième année, le 27 février 1982, à Chaumont (Haute-Marne). Les obseques religieuses et l'inhumation ont en lieu, le 3 mars, Veurhaulles-sur-Aube' (Côte-d'Or). 161. avanue Ledru-Rollin. 75011 Paris. 28, rue de l'Ermitage, 75020 Paris.

- Mme de Salles de Hys. Le docteur Charles de Balles de Hva. M. et Mme Louis de Salles de Hys, M. Jean-Bernard de Balles de Hys. M. et Mme Bernard Cavalle. ses enfants. Domitille, Laurent et Raymond. es petits-enfants, Les familles de Salles de Hys. Lamothe at Bos. out la douisur de faire part du décès de Raymond de SALLES de HYS. ingénieur en chef de la Météorologie nationale (E.R.),

chevalier de l'ordre national du Mérite. rappelé à Dieu le 25 février 1982, dans es quatre-vingtième année, muni des sacrements de l'Estise. La cérémonie religieuse a eu lieu le 27 février 1982, à Castelsarragin, suivie de l'inhumation dans le caveau de famille à Sérignac (Tern-et-Garoune). 8, rue de la Bévolution. 82100 Castelearrasin. 22. rue du Sommerard.

- Mme Elle Taleb, nee Georgette M. Bernard Taleb, Laurent M. et Mme Robert Taleb, Julian M, et Mme Guy Samama, Daniel,

M. Victor Bitan et famille, M. Raoul Sebag. ont la douleur de faire part du décès de leur époux, père, grandpera st oncia,

Mine Robert TESTA. survenu à Paris, le 2 mars 1982, L'inhumation aura lieu su cimetière de Pantin le vendredi 5 mars, a li heures. - Granobia, Paris, Alexandria,

M. et Mme Jean-Claude Testé. Marc, Corinne, Mylane Testé, M. et Mme Lucien Saddik. Mms Almes Colomb Les familles Bachelery, Marbaix, Serterio. Cuzin, Morard. Parents et alliés ont la douleur de faire part des décès accidentels de M. Robert TESTE. survenu à l'âge de soixante-quatorse ans, et de

née Juliette Colomb. survenu à l'âge de soixante-neur ans . Une cérémonie sera célébrée le samedi 6 mars, à 9 heures, au funérarium d'Echirolles (38), avant que, selon la volonté des défunts, les corps soient incinérés à Lyon. 19, rue Chapon, 75003 Paris.

- Le cabinet Etudes et Projets fait part du décès accidental de M. Robert TESTE, président bonoraire fondateur de la société,

Mme Robert TESTE. née Juliette Colomb. Levee des corps le samedi 5 mars 1982. à 9 heures, au funéraritme d'Echirolles. 38000 Echirolies.

Kemerciements

- Mine Beliah Simon. Et ses enfants. remercient tous ceux qui, de prés ou de loin, leur ont timoigné soutien et réconfort lors du décès de leur mari et père, survenu le 19 février 1982, à Boulogne-sur-Belme. 3. avenue A.-Moriset

物理 原道线

. .

· Philase was

A THE PARTY

· introduction

white that will still

The tipe party

BIPLANIE PAR

with pares. det

de frais: may c

STREET PARTY OF THE PARTY OF TH

BATAR THE

Com the frain have

in bitterstories lack

Bud-tage ! a cree!

Maria Maria

MULLIONE GO

THE RELIEF OF THE PARTY OF THE

the participation is

mornaler in inter

Test which fire the

BERGE PARK. TOUR DESCRIPTION

OG Mervire de

WHEN PRINCIPLE AND ASSESSMENT OF THE PERSON OF THE PERSON

the state of the s

The second delivered

ENONTRAFFE

MANA

THE THIRT SEE ...

A CONTRACTOR

de Marking Cont

but patron: per she

ME BRESLEY, C. Ch.

Ditt.

de plentacht inch

Maria T. M. To

Birth

Market H 1

**東 多数**0.00m (中)

**编辑 THESS (C)**Common

l 🗗 Inducia 👉 🚊 🦈

IN LA RENAISSANCE

Lil

Man Busas Miserwa Man Stall A Many

・機能ははしまれていません。

🎥 🐠 Marian in 😁

W. Frid . Sec.

fair + . . . . .

danr. .. Dur

the surrect bear of the

artitude and

the street of street

Assette Elf-Activities

בית ויין פינו אותקונה שנה

Mark Dullare Collection

• L'œuvre et la destinée d'un Américain du Massachusetts qui détestait la servitude.

ETAIT un contsider, car il avait pris le parti de penser toujours selon sol-même. a Tout es que le peux dire, aifirmait-il, est que je vit, que je respire et que mes pensées sont à moi » La figure de Henry David Thoreau (1817-1862) est peu connue en France, sauf dans le mouvement libertaire, où son plaidoyer pour la Désobéissance civile a exercé la même influence que le Discours sur la servitude polontaire de La Boetle.

Thoreau naquit, vécut le plussouvent et mourut à Concord, un village du Massachusetts. Amoureux de la nature et de la méditation qu'ella lavorise, il évita les grandes villes, où s'enfermaient délà ses contemporains, et passa même deux années, en solitaire, au bord d'un étang tirant de son expérience un ouvrage qui fit sa notoriété: Walden ou la Vie dans les bois. « Je dirai à la fortune que se ne traite pas avec elle, et qu'elle vienne me chercher dans mon Asie de sérénité et d'indolence. si elle le peut », écrivait-il dans son journal intime.

### Ce flâneur perpétuel

Thoresu a tenu or journal de sa vingtième à sa dernière année. On vient d'en traduire et d'en publier des extraits, que présente Kenneth White (1). Celui-ci énumère les métiers que fit Thoreau: enseignant, fabricant de crayons, précepteur, jardinier, arpenteur. H était trop jaloux de sa liberté pour s'étahir dans un emplot. «Si Inotre gagne-pain] n'est pas poétique, ce n'est pas la vie, mais la mort que nous trosperons >, déclarait ce flaneur perpatual qui se présentait comme l'a hispecieur des

(1) Kenneth White public, en même temps, un recuell d'essais, la Figure du dehors. On y trouve un autre texte sur Thoreau, (Grasset,

S'il éprouvait tant de méfiance envers les grandes villes, c'est qu'il s'interrogeait sur les veux blen, mais si les gene n'ont où Thoreau s'aventurait parfoix il pressentait tout le malheur de l'esclavage industriel, rencontrant des gens prisonniers de leur besogne et qui lelessient leurs jours s'enfuir misérablement a Il n'y a pas de gloire si brillante que les soucis humains ne parviennent à voiler, écrivait-il. Pour la plupart des hommes, la vie est subordonnée à quel-

ront la page. » Lui-même s'est efforce de ne jamais devenir lant obéir qu'à ses désirs, il se hâtait de « bien vivre », comme le recommande Sénèque, en profitant de chaque journée.

Ce « sauvage », pour qui « le silence seul [mérîtait] d'être entendu», avait l'œil averti et la férocité d'un moraliste, lorsqu'il dépeignait les mœurs de ses contemporains : « La politesse et la sympathie nous gâtent.

Une conversation profitable est impossible, tant les gens sont conciliants et résolus à tomber d'accord avec vous. Que d'amacauserie! J'aimerais renconirer chez un homme de la bizarrerie roressive; alors, nous pourrions jouer à l'hôte et à l'étranger et nous rafraichir mutuellement. N peut arriver à un homme de se nover et de sombrer entièrement dans les bonnes manières, Les mille individus que je vois, je les aborde napré et seulement pour les quitter, car je ne puis 'espérer la moindre rudesse de leur part. Un homme groonen grossier, original, silencieux, un homme mai dressé — poilà de l'espérance. Tous vos beaux messieurs sont tous pareils, v

Misanthrope Thorean l'était certainement. Il n'avait cure de « mendier » les faveurs des autres. Cependant, comme beaucoup de misanthropes, il voulait nouer avec ses semblables des amitiés plus généreuses que celles qui font l'ordinaire des relations humaines. Ne disait-il pas : « Il n'y a qu'un remède à l'amour : aimer dapantage »? Ennemi de l'humanisme et de la philanthropie douceatres, c'était un mauvais caractère. Mais mieux vaut un manvais caractère qu'une méchante docllité. Ce rebelle tranquille a préféré aller en prison plutôt que d'acquitter ses impôts, manifestant ainsi son refus d'obéir à un Etat qui maintenait les Noirs en esclavage. La lecon de Thoreau. c'est qu'il faut avoir une grande rigueur pour ressentir un peu de vrale pitié.

Son journal, selon Kenneth White, était un chemin vers la connaissance. Mais il s'agissait d'une compaissance poétique, ou mystique, car elle faisait éprouver à Thoresu tout le mystère de son voyage dans ce monde, «Le plus grand événement de ma vie. ce n'est rien de ce que fai fait ou espère jaire, écrivait-il, mais une vision que fai eue, le passage d'une pensée, un rêve; p FRANÇOIS BOTT.

\* JOURNAL, de Henry David White. Traduction de R. Michaud ct S. David. Les Presses d'autour-Chui. 220 pages. 55,10 F.

pour prendre des exemples frap-



de Bérénice CLEEVE.

### « Lent retour », de Peter Handke

# Si réalité et plénitude ne faisaient qu'un?

CRIRE, donc lire, c'est d'abord s'étonner de ce qui n'étonne plus : la terre sous nos pieds, l'espace où nous négligeons de nous situer (si les oiseaux migrateurs en faisaient autant, ne fût-ce qu'une seconde, c'en serait fini de leurs périples, de leur espèce I), l'histoire qui nous transperca: quoi qu'on dise, un friselis de rivière, une phrase fade au fond d'un café. les instants de sensations pleines où le monde entier et soi prennent une transparence de diamant, les mots enfin, par où passent cette perception rare, ce bonheur du réel entrevu, ordonné...

Un géologue, Sorger, travaille dans le Grand Nord américain, à 8 milles du cercle polaire. Travaille n'est pas le mot. Il écarquille les yeux. Sa formation et son anxiété de vivant le portent à ne rien négliger de ce qu'il constate. La moindre moraine, tel cailloutis amasse par des millénaires d'insensible drainage, il veut en avoir le cœur net. Il met à observer ces sapes compliquées, autant de violence que l'érosion a montré de patience. C'est que lui n'a pas le temps. S'il veut apprendre la raison du paysage, c'est tout de suite ou jamais.

TOUS vous demandez ce qu'il fait toute la journée, comment il vit? Je crois qu'il a un copain, Lauffer, plutot termé, menteur à ce qu'on dit. il reçoit aussi la visite d'une indienne lisse, comme dans les romans dits normaux, ou presque. Mais est-ce bien cette diversion de conte d'enfant que la lecture peut nous apporter de mieux? Et n'y a-t-il pas plus urgent sur Terre?

Son vrai travail, sa flerté si vous préférez, vous ne voudriez tout de même pas que ce soit une contribution au bureau des longitudes, ou pis : qu'il dégote un synclinal

### par Bertrand Poirot-Delpech

en or pour la Shell? La vie est trop courte pour ne pas essayer d'abord d'y comprendre quelque chose. Lui, sa hantise, c'est de ne faire qu'un avec le site, de le pénétrer du dedans, après on verra. Pourquoi ce tronc noirci à la dérive dans l'eau beige? Et l'Europe des ancêtres, par quelle triangulation mentale évaluer sa distance?

Pour l'humain des choses, sachez que Sorger habite une maison de bois à pignon, non loin d'une église blanche, que les rues du village se coupent à angle droit, sauf une, comme Broadway, à l'image du clinamen lucrécien. Mais l'anecdote, les alternances du cœur, ce n'est pas son affaire. Son reve, ce serait que tel coup de crocs d'un chien à yeux bleuatres dans un cadavre de mouette ait une évidence originelle, quel que soit le spectateur, hors de toute présence humaine.

OURQUOI faut-it, d'ailleurs, qu'un lieu étranger nous cherchions toujours en quoi ce serait une demeure possible? Pourquoi orienter sa pensée vers une conclusion?

C'est dans un moi abandon à un avenir indéterminé que Sorger, un beau matin, quitte le Grand Nord par l'avion postal : direction : la côte ouest. Après les rivières glacées. les pins et les dunes du Pacifique. Le cœur du géologue. diralt-on, se réchauffe, et sa mémoire, il a beau se sentir sans destin, impossible de renier son siècle et ses aleux meurtriers. Si encore sa conscience pouvait s'approprier les lieux! Mais il y faut du temps. Quels délals, au reste? Vous les connaissez, vous, les repères qui font naître dans la mémoire le sentiment d'être chez soi dans un paysage de l'enfance? Quoi i Vous allez quitter la planète, tout à l'heure, sans savoir seulement cela?

Sur le campus, un recoin de colline a la préférence de Sorger. C'est un col minuscule, une sorte d'ensellement. L'endroit lui donne des certitudes animales, l'illusion que du mémorable va se produire, le sentiment d'un plain-pied avec le réel et le siècle où le sort l'a jeté. Un couple voisin, j'oubliais, lui offre un strudel et des signes de sympathie floue: touiours ca.

Sorger monte en bus dans les Rocheuses, où un ami d'enfance, moniteur de ski, vient de mourir, il connaît la pénible hésitation des survivants entre le sangiot et une impassibilité inexplicable...

Trin avion l'emporte à New-York, terme de son ≪ lent retour ». Lent c'est sûr, mais retour vers quoi ? L'Europe ? Ni parents ni racines ne le rappellent là-bas : à pelne un remords mal admis. Sorger n'est pas homme à raccorder des bouts de blographie. Il a bien trop à faire avec le présent : et Manhattan s'entend à en fournir. de l'instant bizarre.

(Lire la suite page 15.)

# La fresque de Daniel Boorstin

• Une œuvre discutable, qui arrache le vécu américain aux conțin gences de l'histoire.

TTERRIE en douceur sur la table des librairies Il y a quelques semaines, cette somme américaine - 1 500 pages divisées en trois volumes — n'a pas tardé à trouver son public. Sans grand déploiement de publicità sa vente atteignait bientôt un chiffre enviable pour ce genre. L'éditeur rentre dans ses frais et les acheteurs, autant qu'on puisse en juger d'après des témoignages isolés, ne regrettent pas leur investissement. Cette Histoire des Américains leur apporte des lumières sur nombre de sujets qui ne sont pas abordés dans des ouvrages classiques. La presse s'y montre favorable. Courant janvier, l'auteur a rendu visite à Paris, qu'il connaît bien pour avoir inauguré jadis la chaire de civilisation américaine à la Sorbonne. Il s'est rejoui du succès de son centre et a été recu partont avec les honneurs dus à son rang — il est le directeur de l'imposante bibliothèque dn Congrès — et à la réputation qu'il s'est acquise.

Devant un accuell aussi unanime, le critique hésite à prendre la plume. De quel droit trouhier de ses vétilles la satisfaction générale? N'est-il pas suffisant de mondre prêze à l'édition francaise d'un effort majeur pour missix faire connaître les Etats-Unis? Ne manquons pas, d'entrée de jeu, de rendre hommage à Armand Colin pour s'être lancé dans une eventure finalement asser tiggrée. Mais l'ampieur et les particularités de cette dernière appellent pertaines observations. L'Histoire des Américains n'est pas une simple traduction. C'est une traduction singulièrement remanice a la fois tronquée et augmentée. De l'original

on a retranché des dizaines de pages, pour ne laisser que ce qui est censé ne pas « faire allusion à des événements ou des personnalités apec lesquelles le lecteur français est peu familier ». Tâche impossible : leadites « alluslons », comme c'était fatal, abondent.

Autre ablation: l'édition francaise supprime carrément les longs essais bibliographiques qui, dans l'édition américaine, terminaient cheque volume et faisaient comme un contrepoint au texte L'argument, cette fois, est que les ouvrages cités sont k inaccessibles dans les bibliothèques françaises ». L'initié le c specialiste » — est renvoyé aux pages de l'original (qu'aurait-il à faire alors de la traduction ?) -Mutilation réprébensible car dans ces essais bibliographiques comptent autant que les ouvrages cités, dont il importe sesez pen, finalement, qu'ils solent tous a accessibles > ou pas, la respiration de l'auteur et son rapport sux sources. C'est donc de tout un cheminement intellectuel dont none nous trouvous

Mais il y a mieux encore : les derniers chapitres de l'édition américaine sont purement et simplement sabrés. A leur place, on a introduit des considérations dues à Jean Heffer, un des plus respectables américanistes francale sur les arrêts de la Cour suprême en matière d'égalité et de liberte Tout se passe comme si les conclusions Boorgtin'sur is ediplomatic samaritaine a nétaient pas « présentables a au lecteur français qui les sursit trouvées quelque peu naives. En revanche, on a conservé la longue et fastidiense liste de ses e remerciements > -un exercice de piété et de style typiquement américain. Enfin. nous ne saurons jamals pourquol le chapitre 54 du troisième volume de l'original, consacré à «l'art comme énigme » saute, lui -aussi. Les-illustrations ajoutées par l'éditeur français sont supposées en cient lieu sans le remplacer ». Il n'y a pas grandchose à dire de cette iconographie - photos et dessins sinon que l'édition américaine s'en passait fort bien.

Autant de tableaux qu'il y a de personnages ou de groupes

Sans ancum doute — du moins nous voulons le croire, - les enormes et criantes libertés prises avec l'édition originale l'ontelles été avec l'assentiment plus ou moins explicite de l'auteur, moins sensible apparemment au traitement subi par son œuvre que curieux de voir ce que « rendraient > ses trois volumes miscôte à côte, alors qu'aux Etats-Unis ils étaient sortis à plusieurs années d'intervalle : le premier datant de 1958, le troisième et dernier de 1973 : l'étalement dans l'espace ouvre une perspective que l'éthelonnement dans le temps ne permettait pas de saisir immédiatement. L'édition française a le mérite de faire transparative les intentions fondamentales d'une fresque conçue, selon Boorstin lui-même, su début des années 50, sinon plus tôt encore. Il s'agit d'arracher le vécu américain aux contingences de Phistoire événementale et, disons-le, de l'histoire tout court. C'était donc un contresens que d'intituler l'édition française l'Histoire des Américains. Le titre américain. The Americans, dans son laconisme, serrait de plus près la réalité visée.

Le découpage des volumes en périodes correspond plus à un classement qu'à une chronologie. L'épopée américaine demeure strictement a-historique. Il n'est nulle part question des grands épisodes qui ont marqué en trois siècles et queique le peuple américein. Nulle évocation, donc

pants, de la guerre d'Indépendance, de la guerre de Sécession. du New Deal. Pas davantage ne côtole-t-on les grandes figures gravées dans le roc de l'histoire américaine : quelques lignes à peine — une sorte d'aparté — sur Washington, rien sur Jefferson, Jackson, Lincoln, les deux Roosevelt, pour nous en tenir aux plus célèbres. Pas un mot sur les institutions et leur évolution. On pourrait croire que l'impasse faite ainsi, sur ce qui remplit d'habitude les ouvrages consacrés au passé américain renvoie à une analyse des facteurs qui l'ont déterminée. Mais personne n'est moins déterministe que Boorstin, C'est, hien an contraire, l'indétermination du projet américain, le vide beant qu'il trouve devant lui, l'imprécision des contours, des frontières, des métiers, des classes sociales, qui fascinent l'auteur - pour en arriver à l'indistinction de l'age moderne. Ainsi l'histoire sociale et technologique qu'il a en vue ne s'ordonne-t-elle pas selon de grands axes. Elle se décomposerait plutôt en autant de tableaux qu'il y a de personnages, d'inventions ou de groupes qui font avancer nne société, laquelle, sous la niume de Boorstin du moins. ne connect ni recul ni traverse

D'où la difficulté, pour lui de situer un point de départ. Le premier volume s'ouvre sur une apologie du conservatisme pragmatique des puritains la Nouvelle-Angleterre contraste vigoureusement avec le dogmatisme des quakers de Pennsylvanie, abhorrés par l'auteur; le deuxième sur l'histoire du Bostonien Frederick Tucker qui fit fortune en exploitant li riace des étangs gelés du Massachussetts; le troisième sur les péripéties de l'élevage vaches longhorns dans l'Ouest-

ALAIN CLEMENT, (Lire la sutte page 16.)

Carlos CASTANEDA Le Don de l'Aigle récit Collection Témoins GALLIMARD my

# Philippe de Baleine

# DE LA BROUSSE

"Avec Baleine, on est simultanément dans la loufoquerie, la clownerie et la terreur. Son Afrique est sombre, mystérieuse, atroce, bon enfant, meurtrière, mensongère, sans sentiments humains, fraternelle... que de rencontres, que de personnages, quel burlesque sangiant, que d'histoires incroyables qui deviennent très croyables."

> Extrait de la préface de LUCIEN BODARD

> > **PLON**



François Maspero 1. place Paul Painlevé 75005 Paris

### Dans la nouvelle collection **FONDATIONS**

Des ouvrages devenus des classiques Les bases d'une culture fondamentale



Vient de paraître

LAURETTE SÉJOURNÉ, La pensée des anciens Mexicains 192 p., 50 F

NICOS POULANTZAS, Pouvoir politique et classes sociales 408 p., 65 F

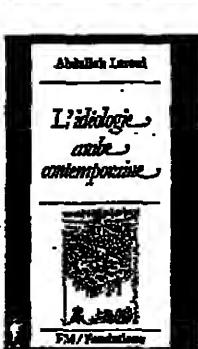

ABDALLAH LAROUI, L'idéologie arabe contemporaine 228 p., 50 F

LUDWIG FEUERBACH. L'essence du christianisme 540 p., 75 F

JEAN CHESNEAUX, Jules Verne, une lecture politique 216 p., 45 F



et la nouvelle réédition de

A.S. NEILL, Libres enfants de Summerhill 352 p., 55 F. 360.000 exemplaires vendus.

### Anna Akhmatova POÈME SANS HÉROS et autres œuvres

Traduit du russe et présenté par Jeanne et Fernand Rude

Un monument à la gloire de l'un des poètes majeurs de la littérature russe.

68 F

Première campagne nationale pour la lecture

Jack Lang. ministre de la culture, lancera jundi 8 mars, à Toulouse, la première campagne nationale pour la lecture, qui durera six semaines. Le ministre de la culture a choisi la SNIAS, à Toulouse, pour présenter et détailler le proiet, parce qu'il s'y trouve une des plus grandes bibliothèques d'entreprise de France et afin que la sensibilisation soit la plus large possible.

L'agence Eleuthera, filiaire d'Havas, a été chargée de la mise au point de cette campagna d'intérêt public, qui se distinguera par un film réalisé par Jacques Demy, diffusé sur le petit écran aux heures de grande écoute, avec comme slogan : « La lecture. les chemins de la liberté. »

Ce ne sera pas une simple opération ponctuelle. Les efforts seront amplifiés par une promotion régulière du livre, avec le Salon du livre, fin mars, une action avec les orofessionnels du livre, notamment les bibliothécaires. L'éducation nationale et tous les médias seront associés à catte campagne. avec notamment une nouvelle vaque télévisuelle, à la rentrée, et une campagne d'affichage.

(Lire en demière page de ce supplément l'article de Josane Duranteau.)

### Fortunes et infortunes de Montaigne

Professeur à l'université Harvard, Jules Brody s'est înterragé sur la réception des Essais de Montaigne au dix-septiame siècia. li observe que les premiers débats portèrent presque exclusivement sur des questions de style, les critiques et les censeurs, notamment Guez de Balzac, leur reprochant une « déviance généralisée » : c'est le discontinu de Sénèque, ennemi du coulant ciceronien, la fanfaronnerie périgourdine opposée à l'urbanité parisienne, le mauvais goût ultramontain négateur de la bienséance française; bref, c'est l'ineptie du hobereau bordelais comparée aux grandeurs du consul romain.

Si certains pensent alors que Montaigne devrait être « tradult en français », d'autres. comme Boileau, saluent l'être d'exception qui mérite un statut privilégié et admirent son savant désordre, son art de citer sans citer. sa manière de brouiller les frontières entre présent et passé, francité et latinité, sol et

L'étude de Jules Brody ouvre la recuail d'articles réunis par Jean Lafond et André Steomann : l'Automne de la Renaissance : 1580-1630 (ed. Vrin, 383 p., 180 F) qui explore. à la sulte du copoque « Fortunes de la Renaissance » qui a rassemblé en 1979 à Tours seiziémistes et dix-septiémistes, les formes de cette période de transition. - R. J.

Un prix intéressant

Un prix Michel-Dard vient d'être créé, à Vichy, par décision testamentaire de l'auteur de Juan Maidonge, prix Femina 1974, récipiendaire, en 1967, du premier prix Larbaud pour Mélasina. D'une valeur de 100 000 francs, il sera attribué tous les deux ans par les membres du jury du prix Valery-Larbaud : R est en effet destiné soit à aider un écrivair de qualité d'on t l'œuvre n'a pas connu la notoriété qui lui était due, sous réserve qu'il corresponde - à la notion d'amateur telle que l'a concue Larbaud », soit « une seconde vocetion en littérature ».

Ce prix sera attribué pour la première fois au cours du premier trimestre de 1983. Les ouvrages peuvent être adressés, tout au long de l'année 1982, à Mile Monique Kuntz, secrétaire générale du prix. Bibliothèque municipale, 15, rue du Maréchal-Foch, 03200 Vichy, et ils devront porter la mention : «Pour le prix Michel-Dard ».

Livres, audiovisuel et cinéma

à Nice

Le quatorzième Festival international du livre et de la presse de Nice. cui aura lleu du 21 au 25 avril, sera desormals jumelé avec le Festival international d'adaptation à l'audiovisual et au cinéma (FIDAC), dont l'orcanisation revient à M. Marcel Jullian, Les deux manifestations garderont leur indépendance, tout en se récondant et en se complétant. Le Festival du livre a retenu comme thèmes majeurs la bande dessinée, le ilyre de jeunesse et la poésia. Le FIDAC veut promouvoir l'adaptation.

Les « droits · annexes » verses pour les adaptations des œuvres écrites représentent une part substantielle des bénéfices de l'édition, et le livre constitue un « réservoir d'Idées » dans lequel puisent le cinéma et la télévision. Le FIDAC veut être un tieu de rencontres et d'échanges des auteurs. éditeurs, adaptateurs, scénaristes, metteurs en scène, réalisateurs et producteurs. Un prix du scénario et un prix de l'adaptation s'ajouteront, cette année, aux traditionnelles récompenses littéraires du Festival de Nice. is a grand aigle 'd'or > et la bourse Goncourt de la nouvelle.

### Signons-lui toujours

un contrat.

Anne Sinclair est une lournaliste de télévision appréciée. Ele a une bonne tête. Les spectateurs auront-ils la curiosité d'en savoir davantage sur elle en lisant son Journal? Signons-lui toulours un contrat on verra bien...

Tel a été le pair du patron de Faverd Claude Durand: C'est du moins l'aveu ou'en fait Anne Sinclair elle-même. Première gênée de l'offre, elle répète ce que tout le monde

Pour remotir, elle cité les bons mots de son cher petit, fils d'Yvan Leval. Elle pleure son papa et répète son admiration pour Mendès France. Inquiète de taire trop court. alle doute ouvertement-de l'intérêt-de l'entre-

Cette intuition honnête confirme qu'Anne Sinciair est décidément une bonne journaliste

\* Une Année partionlière, d'Anne Sincisir.

### Pierre Louys

et Marie de Régnier

Faut-it s'étonner des histoires d'amour? Certainement. Un feune homme de 1900 qui tit sa fortune sur un livre. Aphrodite, s'était apris de l'une des trois filles du poète José-Maria de Heredia. Elle se nommait Marie et épouse Henri de Régnier. Ensuite, elle prit la plume et fit des livres : elle devint en littérature. Gérard d'Houville, Cependant Marie almait Pierre, et Pierre ne cessait de la photographier dans les poses les plus dévêtues et les plus impudiques : Michel Simon possédait une collection impressionnante de ces clichés.

· Cet amour à la fois sauvage et pui conduisit Pierre Louys à écrire son plus beau poème. le Pervisilium Mortis (1). Cependant. cette liaison fut, on s'en doute, tumultueuse : elle enchante et désespère les biographes. Les éditions A l'Ecart (route de la Gare. 51140 Muizon) publicat, en collaboration avec l'Association des amis de Pierre Louys, un fort cahier d'inédits, dont la réunion et les commentaires sont dus à Robert Flaury et à Jean-Louis Meunier. L'essential du volume tient en le révélation fragmentaire d'un projet des : deux amants : mener de front, et ensemble, plusieurs romans per lettres. On trouvers, dans la présente publication, ce qui a été fragmentairement retrouvé du vaste ensemble. Ce qui requiert le lecteur, c'est le jeu des auteurs, soit une facon feutrée et oblique de faire paraître l'érotisme de leurs rapports virals dans une élaboration littéraire vouée à l'échec. Les quelques photographies révélées dans ce même volume sont ensemble poignantes et fabrieuses.

- 4

A 100 M

-

West plent

gairent qu'

dame de lettres avec conviction (après avoir été si belle et désirable I). Pierre Louys mourut aveugle, après un quart de siècle de allence, dans sa maison du hameau de Bou-Jainvilliers. Leur histoire d'amour a été mélangée de littérature. Les documents mis en lumière aujourd'hui par divers chercheurs montrent que la passion cependant l'emportait - H.J.

Passé cet épisode. Gérard d'Houville devint

(1) Les éditions Elatine annoncent la fédition bienvenue des deux volumes des Poèmes de Pletre Louys, depuis longtemps

### vient de paraître

Roman ALEXIS LECAYE: Les Magicionnes. - Après sept ans d'absence, le narrateur retrouve l'Île, la maison familiale et tante Rose. Denx femmes incompres vont faire basculer le temps heureux des vacances vers la tragédie. (Fayard. 285 p., 59 F.)

Nouvelles MARCEL SCHNEIDER: la Lamidre de Nord. - En onze nonveiles. l'auteur impose aux pires calamités son gout du fantastique et peint de couleurs boréales Fribourg ou Constantinople. (Grasser, 254 p., 52 PJ

Souvenirs RENE BARJAVEL: Journal Com bomme simple. - Dans cette seconde tranche de souvenirs, le petit garçon de la boulangerie et de la Charrette blave est devenu nn écrivain déburant et père de famille. Edition remanice d'un ouvrage para en 1951. (Denoël

216 p., 66 F.) Biographies JEAN - PIERRE - GIRAUDOUX

Jeen-Badaiste Recise, and eie coruélieune. — Le destin métonna et comélier du fils sine de Jean Racine remot par le fils de Jean Girandoux. (Grasser, 381 p., 75 F.) FRANK MACSHANE: Regesond Chandler, le gentlemen de Califorme. - Pontrait du crément de Philip Madowe le « privé » désenchanté, par un professeur de littérattre américain qui a en acobs à des documents inédits. (Balland. 361 p., 79 F.)

Anthologie TAOUFIK BACCAR, SALAH GAR-MANI: Ecrivains de Tanisie. - Un itinéraire de la littérature maisienne contemporaine retracé a partir d'une anthologie de tettes et de poèmes traduits de l'arabe. (Sindbed, 230 p., 80 F.)

Histoire ROBERT DARNTON: PAssature. de l'Encyclopédie. -- Aventure idéologique et entreprise commerciale, l'histoire d'un best-seller au Siècle des Lamières, (Perrin. 440 p., préface d'Emmanuel Le Roy Laducie, 120 F.)

PIERRE MIQUEL: les Peiseurs Chistoire: de Crésus à Jeanne d'Ara. - A parrir d'un fair significatif, l'auteur brosse le portrait ou évoque le destin de quamnte « grands hommes » qui ont marqué l'histoire: de Crésus à César, de Clovis à Jeanne d'Arc. (Fayard/ Inter, 262 p., 54 F.)

Psychologie C. G. JUNG : Mysterium conjuncnonis. — Le second volume de la confrontation poursuivie pendant plus de vingt aus par le célèbre psychologue zurichois, aidé de

Marie-Louise von Franz, avec l'alchimie historique dont la psychologie des profondeurs sursit remouvé l'esprit. Torduir de l'allemand par E. Perrot. (Ed. Albin Michel, 417 p., 80 F.)

### en poche.

# L'âge d'or du conte

- A production romanesque ∴du dix-huitième siècle est remarquable par son abondance et sa diversité. Le Siècle des Lumières fut véritablement l'âge d'or du roman et du conte. Pour Angus Martin, qui a établi cette anthologie, l'apothéose du récit court, philosophique, libertin, moraliste, satirique, réaliste, fécrique ou oriental reflète les transformations souterraines d'une société qui demande à une fiction [[bérée des contraintes formélies du classicisme une réponse au débat capital de l'époque : société et nature sont-elles compatibles ? La cœur et la raison font-ils bon ménage ?

Beculard d'Amaud, Crébillon fils, Caylus, Restif, Vivant Denon se sont tous Hiustrés, pour ne pas citer les grands noms de la e philosophie », dans un genre que sous-tend toujours une apologétique bien définie. De la sensibilité dont l'éloge-incombe au conte lamoyant ou de la raison dont le conte philosophique ou psychologique célèbre les vertus indispensables au progrès du genre humain et à la conquête du bonheur, laquelle dolt triompher? Entre la nostalgle édénique de l'Age d'or ou l'utopie de la cité idéale et la rationalité des Lumlères, un dialogue. qui tourners bientôt au tragique, n'a jamais cessé.

Mals, avant de se réfugier dans la sphère - philosophique » ou utopique. l'évolution du conte fait clairement apparaître, sous le voile du réglisme, l'intrusion de la bourgeoiste et du pett peuple dans un espace narratif autrefois réservé exclusivement aux classes nobles. Maigré la minceur de l'anecdote, et par-delà l'inégalité des talents représentés dans de recuell qui nous fait découvrir des auteurs injustement oubliés, comme Boufflers et Baculard d'Arnaud, le retour des mêmes thèmes et la similaude des situations renvolent à une idéologie qui parie sur la perfectibilité de la nature humaine et sur l'extension du savoir pour ourner la société des injustices qui la corrompent

ALAIN CLERYAL

\* ANTHOLOGIE DU CONTE EN FRANCE (1758-1799). établie et préfacée par Angus Martin, « 18×18 », 448 p., 29 F.

Louis Pergaud, dont on célèbre le centenaire de la naissance cette année, est l'un de nos meilleurs écrivains animaliers. Il recut le prix Goncourt en 1910 pour ces mervellleux récits. De Goupil à Margot, réédités aujourd'hui dans « Folio.». avant de connaître la notoriété avec la célèbre. Guerre des boutons. Pour :Goupii, le renard, affublé par un braconnier d'un grelot dont le tintement le conduire à la mort, ou pour Margot. la ple captive. l'homme demeure la plus cruelle des créatures.

Traduit dans le monde entier, Portnoy et son complexe, de Philip Roth, s'est vendu à plus de cinq millions d'exemplaires. Depuis, l'œuvre de Philip Roth n'a fait que s'enrichir et l'a place parmi les chefs de file de l'école juive de New-York. Dans Me vie d'homme, traduit par Georges Magnane et réédité dans «Folio», il réussit un tour de force l'ittéraire en donnent trois versions des démêlés de Peter Tarnopol, son alter ego, jeune romancier plein d'avenir et en panne d'écriture, avec son épouse, redoutable Nemésis.

### en bref

POESIE ET ARTS EN CHINE: LES NON-OFFICIALS, tel est le thème du dernier numéro de la revue DOC(K)S. Des poèmes de contestataires, des reproductions d'œuvres de sculpteurs et de peintres du groupe Xing-Xing (les étoiles) dont faisait partie Li Shuang, la fiancée da diplomate français Emmanuel Bellefroid, avant son arrestation. Des photos étonnantes aussi, prises avant que la répression ne mette un terme à tout cels, montrant les rencontres et les sorties entre les animateurs de l'avant-garde chinoise et leurs amis étrangers. Un témoignage parfois poignant sur le brei « printemps de Pékin ». (DOC(K)S. le Moulin de Ventabren, 13122 Ventabren, 114 F).

A EN HOMMAGE A PIERRE-ALBERT JOURDAN, une exposition se tiendra du 12 mars au 3 aveil, 33, rue Henri-Barbusse (75065 Paris). Le dernier ouvrage de l'écrivain, « les Sandales de patile ». (Ed. de l'Ermitage), y sera présente. Rappelons que Pierre-Albert Jourdan est mort le 13 septembre dernier (« le Monde des livres y du 25 septembre).

O DANS LA COLLECTION a matores breves n dirigée par Anne Gallimard, aux éditions B.F.B. parait un second recuell figurent les noms de P. Besson, L. Cagnati, S. Fasquelle, C. Farazel. P. Found, F. Nourissier, S. Prou, P.J. Remy et A. Stil (196 p., 39,50 F).

• LE PRIX RENAISSANCE, décamé par le carcle du même nom, a été remis à Jeanne Bourin pour son roman «le Jeu de la tentation n (La Table ronde). Ce prix récompense un auteur qui a contribué « à une rennissance des valeurs de notre civilisation et à la recherche d'un humanisme

- GEORGE BAND ET BAL-ZAC » est le thème du nº 13 de la revue publice par l'Association pour l'étude et la diffusion de l'œuvre de George Sand. Thierry Bodin retrace l'histoire d'une amitie littéraire, et Georges Labin. tindie sur des points précis. les rapports intellectuels et les influences respectives des écrivains, etc. (nº 13, 39 F + 5 F de port; abonnement 1982 (nº 13, 14 et 15) 30 F, anprès de Jean Courriet, Saint-Georges, 38419 Uriage).

. LA REVUE «: INCENDITS » organise une rencontre autour du thème : « La poésie est dans la revues, le samedi & mars, Espace Marcel Chang, à l'hôtel de ville 'de Bondy, à 17 h 36 (renseignements an \$49-69-62).

« Vos livres — je pense notumment à l'Angoisse du gardien de but au moment du penalty ou à la Courte lettre pour un long adieu — se déroulaient souvent sous la forme d'une fuite. Cette fois, il s'agit d'un « lent retour ». Faut-A prendre ce titre au

- Absolument pas C'est l'histotre d'un individu qui quitte un continent étranger pour s'en retourner dans son propre continent. Un point c'est tout. Un récit doit toujours, en ce qui me concerne, avoir la forme d'une

MENSIGER . NO.

TOTAL MARKET POR P. P. P.

m Materia (55 Septings)

marker her harmone

a me entration of the

And A Mariney Exist of

L'Unionettet du song

Militari in north, a

Baralla in in it in the

gefang wiels erb bie tie !!

Parte glantpag ...

Tin daute, to address.

fruite de

State of the second

» Dans la Courte lettre pour un long adieu, j'avais abandonné mon' narrateur, venu d'Europe, en Amérique. Pendant des années, je me suis demandé comment le faire revenir. C'est ainsi qu'est née l'idée de Leut retour. Au départ le voulais écrire une totalement dépourvue d'intrigue. Il ne devait y être. question que du soleil qui brille et de la neige qui tombe. Déjà, : entant, Javais toniours l'impresquittais ma propue peau et que

père allemand. Il a d'abord écrit pour le théâtre : «Outrage au public . (1968), « la Chevanchée du lac de Constance » (1974). Comme romans, citons «le Colporteur» (1969), «la Mort complice - (1971), «l'Angoisse du gardien de but au moment du penalty = (1972), « le Malheur indifférent » (1975), « Courte lettre pour un long adien » (1976), «l'Heure de la sensation vrale : (1977), «la Femme ganchère » (1978). «Lent retour » est le premier volet d'une tétralogie, à paraître chez Gallimard. Après des séjours aux Etais-Unis et en France, Handke vit en

sentiment que j'ai vonin exprimer: Mais, à mesure one l'écrivais, je me suis rendu compte 'qu'il .. n'était malbeureusement pas possible de représenter ainsi le monde à l'état originel. Peutêtre est-ce parce que je suis : un écrivain de langue allemande. Lorsqu'on est le rejeton d'une génération qui a vécu sous le III. Reich, on a parfois des moments de dépression. On ne peut s'empêcher de se sentir responsable, coupable, même si à l'époque on n'était qu'un nourrisson. C'est ainsi que l'horreur a : fait irruption dans mon récit et

qu'une intrigue est apparue sous

la forme de la lutte titanesque entre la nature et l'Histoire,

notre Histoire du vingtième siè-

cle. En même temps, slors que

j'avais prévu de consacrer tout

mon angoisse ne cessait de croitre, et je repoussais le départ. D'où le titre Lent retour. 🗀 — Vous êtes : vous-même : Tevenu récemment en Autriche, après une série de pérégrinations, dont un long sé-

- Lorsqu'on a un enfant, il

jour à Paris, Cs « lent re-

tour a n'est-il pas également

le vôtre, dans votre propre

au plus une dizaine de pages au

séjour de mon héros en Alaska

à l'idée que l'allais être obligé

de quitter ce monde innocent

n'est pas bon de l'élever dans

anarchiste.

Amerique et que je me suis mis

· · · - Avez-vous · également

pécu en Alaska? sible, partout dans le monde.

d'effectuer plusieurs voyages de

deux semaines à des saisons différentes. Au début, j'ai pris une fonle de notes: sur la forme des arbres, la couleur des fleurs, la manière dont coulent les rivières. Par la suite, je me suis tout simplement assis plusieurs heures de suite au même endroit, par exemple sur les bords du Yukon, et je me suls appliqué à dessiner, treit par treit, tout ce qui se passait sous mes yeux.

- Quelle est la part de la fiction-et celle de la réalité dans Lent retour?

- Tout est fiction. Mais une fiction atti: prend toujours sa source dans des bribes d'expérience (ce peut être un simple regard saisi au voi) que j'ai réellement vécues et qui m'ont marqué en profondeur.

» Prenez ma description du monde des Indiens. Un soir, vers minuit, alors que je suis dans un bar, je vois arriver en titubant un Indien ivre, une chaîne à la main. Derrière lui, il y a le fleure qui coule. On y voit encore comme en plein jour. On sent que l'Indien veut mourir ou voir mourir. C'est alors qu'une scène extraordinaire s'est déroulée : un autre Indien s'est soudain leve et s'est dirigé vers l'ivrogne. Il a maîtrisé celui-ci au cours d'une lutte incrovablement sauvage et d'une infinie tristesse. Puis il est retourné dans le bar et s'est mis à pleurer. Il y amait eu là une histoire idéale pour un roman américain. Je me suis gardé de raconter cette scène.

» Mon travall a consisté à essayer de faire passer dans ma description du paysage et du fleuve le sentiment que favals alors éprouvé, en espérant que le lecteur ait envie, en la lisant, de verser, îni aussi, des larmes, comme l'Indien sur son congénère. Vollà comment je procède. Chaque fols qu'il se passe quelque chose, je m'efforce de reconvertir cette action en non-action.

- Les mots dans vos livres. semblent exactement pesés. Cela suppose-t-il un long travail de recherche?

- Ce n'est pas le terme exact. Il ne s'egit pas de chercher, mais d'attendre. L'important, pour un écrivain, c'est de pouvoir se dire : «Jai tout mon temps». Il y a là une extraordinaire impression lorsqu'on sait ce que sont la plupart des traveux humains. Lorsqu'un écrivain se dit au'il ne peut attendre, son travail est en danger. Pour moi, tout se passe comme si chaque phrase sortait des profondeurs de l'espace et du temps et que je me contentais de les recopier.

Dans Lent retout, je n'ei pas hésité, d'ailleurs, à employer des mots éculés, voir maudits, du fait de notre Histoire récente. Certains critiques me l'ont reproché. En réalité, ce ne sont pas les mots qui sont écules, mais la façon dont ils sont insérés dans les phrases, Si celles de Lent retour sont devenues si longues, c'est parce que f'ai dû me livrer à un exercice comparable au lancement du lasso afin de réhabiliter ces vieux mots en les placant dans un contexte nouveen. Je crois que j'y ai asser bien éussi.

L'histoire

comme un couieau

— Un de vos essais, paru en 1972, s'intitule Je suis un habitant de la tour d'ivoire. Quel est aujourd'hui potre point de vue sur l'engagement?

- Distinguer entre une litté-

rature engagée et-une littérature non engagée est un sophisme. Il y a une phrase de Spinoza qui est devenue ces dernières années pour moi une sorte de maxime : La réalité et la plénitude sont une et même chose ». Peu importe qu'il s'agisse d'une simple pierre sur le chemin ou d'une feuille qui tomnoie dans le vent, à partir du moment où j'essaie de faire partager par l'écriture ce que l'éprouve en les voyant, je suis un écrivain engagé. Vous vous souvenez de ce personnage de boucher, dans les Histoires de la forêt viennoise de Horwith qui poursuit toujours sa bien-aimée récalcitrante, un conteau à 1a main, en la menacant : « Tu n'échapperas pas à mon amour ». Quoi qu'il fasse. un écrivain est constamment transperce par l'Histoire, comme par un couteau. .

> Propos recueillis par J.-L. DE RAMBURES

### Important Editeur Parisien

recherche pour ses différentes collections manuscrits inédits de romans, poésie essai théaire. Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancement par presse, radio et télévision.

Adressez manuscrit et C.V. à la Pensée Universelle 4 rue Charlemagne, 75004 Paris - Tél. 887:08.21. Conditions fixees par contrat. Notre contrat habituel est défini par l'article 49 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire.

# guerre

'Rapide, caustique, doux-amer, un roman olein de sève, une sotie nourrie de naïveté. Detrez a réussi son livre à merveille." Jérôme Garcin/Les Nouvelles Littéraires Un brin de Charlot et beaucoup de Tati hudubedu... C'est gai à fleur de larmes." Patrick Grainville/Y,S.D.



CALMANN-LEVY

Née en 1911 à Indianapolis. Catherine L. MOORE est "une des plus grandes" de la Science Fiction américaine. Elle écrit "pour faire peur et ce livre, avec 6 récits inédits choisis par Alain Dorémieux, tient ses

Magies et Merveilles fait partie de la collection \*Autres Temps, Autres Mondes"

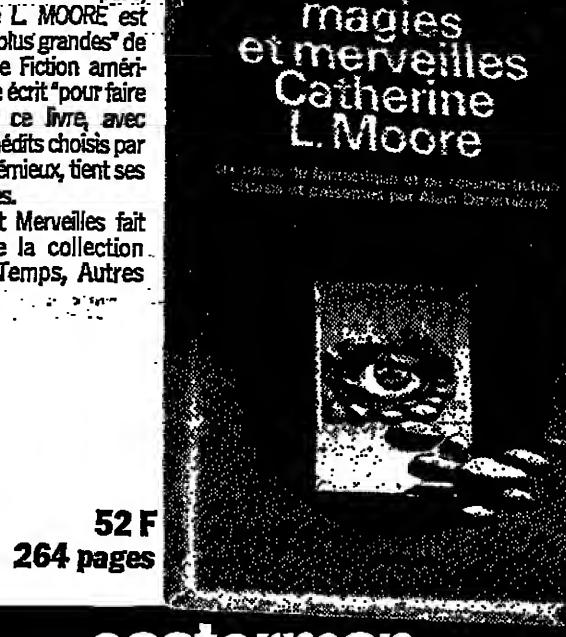

casterman



**PARUTIONS DE FÉVRIER 1982** 

Peter HANDKE

Lent retour Récit - Traduit de l'allemand par Georges-Arthur Goldschmidt

Danilo KIS Sablier

Roman - Traduit du serbo-croate par Pascale Delpech. 🕒 Préface de Protr Rawicz

Kenzaburo OE Dites-nous comment survivre à notre folie

Nouvelles - Traduit du japonais par Marc Mécréant. Préface de John Nathan

Iouri TRIFONOV Mise à mort d'un pigeon Nouveiles - Traduit ou russe par Lity Denis

J. Rodolfo WILCOCK

Le chaos Nouvelles - Traduit de l'isalien par Nino Frank

GALLIMARD

# Si réalité et plénitude ne faisaient qu'un?

(Suite de la page 13.5 ...

Voici la foule des rues et ses joggers effarés, leur sueur pour tout but. Voici un coffee-shep de Central Park, où l'espace et le temps se font subitement familiers, porteurs d'ondes chaudes. On dirait qu'ils récapitulent toutes les inventions et les images qui ont aide, au long des siècles, ce qui est humain à devenir possible. Sorger voudrait salsis ce moment qui lui paraît l'absoudre-de sa faute et fonder sk « lol ». Il reve d'ane bistoire idvilique, forme inaugerale de paix que chatun pourrait projudet a se guiser Poursun pau, il croirait à l'immortalité humaine. Une sorte de prière jul monte aux levres : - Je me déclare responsable de mon avenir, je désire la raison éternelle, et je ne veux plus jamais

être seul, amend - Alip : -L'expérience devrait cependant le faire douter de la communicabilité : La mommé Esch, avec qui il a rendez-vous dans le coffee-shop, ne sait que pleumlcher sur ses échecs, réclamer un mouchoir, manger avec une application pénible. Vous étes la première personne à qui le dis ca I », s'avise Esch. Comme si ca genre de primeur avait jamais fait plaisir ! Esch finira par reprocher à Sorger l'espièglerie de son visage et par lui donner un chapeau. Pas de quoi tromper à solitude, dans un New-York lacéré de neige oblique, où vapeur, cette vapeur que personne ne vous explique, sort des chaussées sous les lampadaires trop jaunes...

l'hôtel, ca ne sont ancore que bribes de propos en l'air et de comportements improbables. Sorger ne voudrait pourtant pas cultter ce fouillis de choses et d'émotions sans une jouition meilleure de ce qui sy trame. Sa vision provisoire du monde sera que le tournoiement

des espaces exige de durer et tend à l'inclure au sein d'une « forme ». Voità la maître mot laché. Si on se sent débusqueur de formes, forme soi-même, alors le globe terrestre devient une machine déchiffrable dans ses parties les plus infimes, le néant et la gravité se frôlent, avec des douceurs dalle de papillon.

Une visite à l'église, une autre autmusée, et Sorger aura accompli son retour du Grand Nord, strictement, géologique, vers un monde plus coupable mals modifiable; sinon humanisable. Le regard d'un seul homme, peut pénétrer le réel avec bonheur et contribuer à la beauté f: C'est du moins son espoir du moment. Car l'instant d'après s'efface cette chimère d'un monde embrasse, d'une histoire s'accomplissant dans l'harmonie et sans effroi. Sorger, comme tout un chacun, est condamné à osciller entre ses reves de grandeur et leur inanité, à n'être que cette oscillation, ce : battement.

'Al mai raconté: Parler d'un' livre, c'est comme empailler un oiseau. Même sous les plunes recollées, qu'aucun tressaillement ne retrousse, le mouvement s'interrompt. L'œil ne cligne plus comme sevent se bles chignes les yeux d'oiseau, avec la l'enteur d'une excuse l'abstraction mange tout. C'est quoi, le demier Handke ? Ou vous, isolez l'idée du livre, votre idée du livre, et vous schématisez ; ou vous sprvolez le flux d'émotions qui tient lieu d'idée, et c'est à n'y rien comprendre...

Un livre ne vient lamais seul. Je veux dire qu'il n'y a de littérature qu'inscrite dans une succession : seuls les ignares et les imposteurs prétendent y échapper ex-nibilo. La fillation de Handke est composite. On ne siétonne pas qu'il ait beaucoup pratiqué Faulkner, dont il hérite le sens des violences contenues. L'origine autrichienne et la langue allemande suggérent Kafka et son Joseph K. tul aussi à l'affût de cohérences. Pour prendre des références chez nous. If y a du Roquentin (la Nausée), du Meursault (l'Etranger) du Duras, du Sarraute, dans la façon Intellectuelle et instinctive dont Sorgeritespère nouer avec le monde des fiens neuts, par une suite de dessillements. Maist il y ar dejà une voie

et une volx propres à Handke I Oublions les théolisations un rien germaniques. Retenons l'école de perception que constitue ce type de livre. L'attention latérale, et comme lavée d'ingénuité, de Serger déteint aur noire environnement quotidien, qui acquient une famillère étrangeté, Nos proches et leurs bruissements époradiques se

nimbent de plésitude incongrue. Levez les yeux de la page : quelque chose a bougé. Rien, une ligne de fuite, un chuintement ; mais on n'y était pas avant. Des mots de toujours, agencés comme jamals, ont bousculé nos grontières entre le dehors et le dedans, entre l'absurdé et les brasiliement d'une pensée: C'est be que les mots peuvent faire de mieux.

BERTRAND POIROT-DELPECH.

A LENT REPOURS de Peter Handke, traduit Me L'Allentand par G.-A. Goldschmidt:"Ghllimard, 176 pages, 45 F.

\* Dessin de Bérénice CLEEVE. deux langues différentes. C'est la raison, purement matérielle. de mon retour en Autriche. Il

n'empêche que c'est à Paris, en France (également en Yougoslavie), que je me sens vraiment chez moi. Je dirai : c'est la France oui m'a fait comprendre enfin que, si je ne voulais pas me perdre ou jouer toute ma vie au misanthrope, il me faudrait un Jour on Pautre revenir dans mon pays : que je n'avais pas le droit de condamner en bloc la génération qui a grandi avec moi et celle qui me succédera. Je ne pouvais rester toute ma vie un

\*-Ajoutés à cela que lorsqu'on n'a jamais eu de point d'attache, on finit par eprouver une sorte d'état schizophrénique. Pendant dix ans, je m'étais efforce de ne vivre qu'au jour le jour et de n'écrire qu'en plein air. Je persiste d'ailleurs à penser avec Nietzsche que « c'est en marchant qu'on fait de la bonne littérature». J'ai donc décidé de masseoir pour une fois à une table de travail et de me consacrer pendant un an à l'écriture C'est zinsi que je suis parti en

à écrire Lent retour.

- Il fart que je vous raconte une anecdote. Au départ, mon récit devait commencer par une allocation de cinq à six pages adressee par le héros à un chet L'idée a quelque peu tourné court. Mais, ayant dans la tête cet animal une question bizame s'est mise à m'obséder : y avait-il des chats dans le Grand Nord Impossible de commencer i écrire avant d'avoir vérifié la chose sur place. Je suis donc parti pour l'Alaska. J'ai pu constater que la aussi, les chats existaient, et cela fut un moment décisif pour mon travail de pouvoir me dire que tout est pos-

» Mais je me suis blen garde d'explorer systèmatiquement le Grand Nord, à la manière d'un sociologue. Je n'aime pas les écrivains-reporters, armés de leur - apparell pinto et de feur magnétophone. Je me suis contenté

### VIENT DE PARAITRE:

A l'occasion du Bicentenaire de l'Odéon (1782-1982)

Christian GENTY
Conservateur Archiviste de l'Odéon

Préface de Pierre BERTIN, de la Comédie-Française Grand in-16 (16 × 24), 360 pages. Nombr. illustrations: 156 F

**ÉDITIONS FISCHBACHER** 33, rue de Seine, 75006 PARIS - C.C.P. Paris 187.17A

GEORGE ORWELL

LA FERME DES

ANIMAUX

TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR-JEAN QUEVAL

EDITIONS CHAMP LIBRE

### BARBARA DIRLAM

LES SCULPTURES MEDIEVALES DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Avant-propos:

MAY VIEILLARD - TROIEKOUROFF

Traduction et préparation :

PIERRE GILLON

Photographies:

### DENISE FOURMONT

Edité par la Société d'Histoire et d'Archéologie e les Amis de Créteil et du vieux Saint-Mour » Prix à l'unité : 80 F Chèques à l'ordre de : « les Amis de Crétail et du vieux St-Mour » M. Lucien GILLON, 19, avenue de Tunis, 94100 Saint-Mour

### mession Temps Actuels Une nouvelle collection

# LA VERITE VRAIE

dirigée par Alain GUERIN

Trois mots, une allure de devise, un titre qui semble un défi pour une série de documentaires dont les péripéties souvent haletantes sont celles de la chasse à la vérité...

Sujets et investigations aussi variés que les auteurs eux-mêmes, comme les quatre premiers titres en font la preuve.

### Viennent de paraître: LES NEO-NAZIS

par Jean-Marc THEOLLEYRE Comment peut-on encore être neo-nazi aujourd'hui?

### L'ETAT ESPION

par David WISE Une plongée dans les coulisses de la Maison-Blanche: comment, par exemple. Kissinger et Alexander Haig ont mis les écoutes téléphoniques dans le coffre-fort atomique.

Prochains titres à paraître en avril 1982:

LES SERVICES SPECIAUX DE SA MAJESTE par Roger FALIGOT

> EUX, LES S.T.O. par Jean-Pierre VITTORI

Volumes brochés 14 x 21.5 cm, couverture en couleurs, un cahier d'illustrations, biographies et index. En vente en librairie

### FIGURES AMERICAINES

# MacArthur, le stratège caboti

William Manchester a fait son portrait.

U moment où un homme politique venu de Califorsouvent originaires de la côte Ouest, évoquent volontiers l'importance de l'Asie et du Pacifique et dénigrent une Europe qualifiée de « décevante ». lecture de l'ouvrage de William Manchester peut se révêler instructive. Car, si une idée a compté dans la vie de Douglas MecArthur (1880-1964), figure presque légendaire de la guerre du Pacifique, pendant le second conflit mondial, c'est bien que l'Amérique devrait s'occuper davantage de l'Extrême-Orient et un peu moins du Vieux Conti-

Les raisons de cet intérêt exclusif pour l'Asle étaient chez MacArthur d'ordre d'abord familial et intime. Son père, héros de la guerre civile américaine, avait été gouverneur militaire des Philippines (prises par les Etats-Unis à l'Espagne en 1898). De plus, MacArthur avait éprouvé, à la fin des années 20 et au début des années 30, une vive passion pour une Eurasienne qu'il evait installée dans un appartement de Washington et pourvue d'une somptueuse garderobe. On peut avancer, avec Manchester, une explication sup-

### Nixon et Johnson

'ETUDE de Pierre Mélandri sur la Politique extérieure des Etats-Unis s'ouvre su deux citations révélatrices. Le président Nixon : « La première et la seconde guerre mondiales catapulterent les Etats-Unis au cœur de la politique mondiale avant qu'ils ne soient prêts. Le président Johnson, citant George Washington, rappelle que les objectifs de la nation sont de « protéger sa paix, préserver 'is ! | b a r t e da ses citoyens et Birercher le benheur des Américeins ». Ces deux déclarations apportent une réponse -- négative - a deux questions clefs : L'es Elats-Unis sont-ils une puischoisi d'être une puissance internationale?

L'auteur souligne, à juste titre, les données mouvantes et souvent contradictoires de la politique étrangère américaine. Il montre les tensions entre l'intéret national et les responsabilités internationales, les motivations économiques et les impératifs stratégiques, le renforcement de l'exécutif et la tradition démocratique. Tout cela permet de

mieux comprendre l'actualité. Mais pourquoi, dans cette étude bien informée et généralement nuancés, affirmer comme une verité incontestable que « les Etats-Unis sont une démocratie et un pays capitaliste de surcroît », L'Amérique ne seraitelle pas plutôt un pays capitaliste et — de surcroît — une démocratie ?

### PIERRE DOMMERGUES.

\* LA POLITIQUE EXTErieure des etats-unis de 1945 A NOS JOURS, de Pierre Mélandel, P.U.F., 256 p., 100 F.

MacArthur & l'égard de l'Europe. Doté d'un caractère ombrageux, le commandant en chéf des forces alliées dans le Pacifique sud était enclin à prêter aux autres les sentiments peu favorables que lui-même leur portait. C'est einsi qu'il finit par se persuader, puisqu'Il qe les aimait pas, que les Européens en géné ral et les Anglais en particulier étaient toujours en train de completer contre lui

Le portrait brossé par Manchester est tout en contrastes éxocentrique (« Ce en quoi Douglas MacArthur croyott le plus. c'était en Douglas MacArthur »). cabotin toujours en représentation, usant de con profil, de sa voix sonore (souvent pour proférer des pletitudes), arborant à toute occasion une casquette lourdement chamarrée, le regard voilé par des lunettes aux verres fumés, l'homme manquait totalement de cheleur humaine et. à coup sûr, d'humour.

Il connut une espèce de défaillance totale, du corps et de l'esprit, devenant incapable pendant quelques heures de réagir à la menace japonaise contre Manille et l'île de Luzon, immédiatement après Pearl-Harbor. MacArthur ne croyait pas que les Japonais attaqueraient les Philippines, et il falint un bombardement sérien désastreux qui détruisit ses propres apparells pour l'en convaincre.

Mais, en même temps, Manchester présente un chef économe de la vie de ses soldats (s'il ne l'était nullement de celle de ses ennemis) et calcule que ses campagnes d'Asie ont fait moins de morts américains que la bataille des Ardennes. Il fut en outre, dans l'adversité, face à la progression japonaise, un stratège courageux et avisé, organisant admirablement la retraite de ses troupes. Et, peu avant de mourir, en 1964, il eut la sagesse de conseiller à Johnson de ne pas s'engager plus avant an Vietnam\_

### - Rien ne peut remplacer la victoire »

Il ne fit pas preuve, c'est le moins qu'on puisse dire, de la même lucidité en ce qui concerne la Corée Commandant les troupes des Nations unies dans ce pays, il voulait élargir le conflit au territoire chinois au moment même où Truman et son secrétaire d'Etat. Dean Acheson, voulsient, au printemps 1951, parvenir à un règlement négocié. Le général écrivit une lettre fracassante à un leader républicain : « C'est ici que nous combattons pour l'Europe, tandis que les diplomates continuent de parler (...). Nous depons vaincre : rien ne peut remplacer la victoire » C'en était trop, et il fut aussitôt relevé de son commandement. L'humiliation était

publique. On a peine à imaginer aujourd'hui le déluge de protestations qui accueillit cette décision aux Etats-Unis (alors que le soulagement fut grand en Europa). Et. en 1952 encore, MacArthur conselliait à Eisenhower, nouvellement élu président, de procéder au bombardement nucléaire de

la Corée du Nord\_ L'erreur de MacArthur fut. conformément à l'orientation de

Une attaque frontale contre la Chine risqualt de faire entrer son tour l'U.R.S.S. dans le conflit, et cette dernière disposait de quelques atouts militaires en Europe. Truman avait cette vision mondiale, Mais pas Mac-Arthur, pas plus d'alleurs que l'opinion américaine de l'époque pour la chose asiatique le servit. en revanche, dans ce qui resta son plus grand titre de gloire la reconstruction institutionnelle et morale du Japon, dont il avait recueilli la reddition, le 2 septembre 1945.

La technique de Manchester. qui a délà fait ses preuves dans

(EAmerique de Rogeevell, 1932. 1950, et le Dialogue avec l'unipers. 1951-1972), également publiés chez Laffont, est extremement vivante, falsant une large place au recit, à l'anecdote. stylos s'est servi MacArthur pour signer l'acte de capitulation du Japon ? Mais dans l'ensemble le

DOMINIQUE DHOMBRES. MACARTHUR, UN CESAR AMERICAIN, de William Manchester. Traduit de l'anglais. Robert

# Le portrait mélancolique du dernier cow-boy

la frontière est floue la littérature. L'écrivain ne et le reporter ne craint pas d'écrire, au sens où nous l'entendons ici. Un magazine comme la New Yorker, où les signatures d'écrivains cálèbres côtolant avec la même discrétion délicelui de l'écrivein, consiste à ne pas faire du style, mais à en avoir un, sans que d'abord on l'apercoive, fant on est pris par ce qui est relaté, le reportage de Jane Kramer, correspondante du New Yorker pour l'Europa, eur une familie de cow-boys texans est une lacon

Le livre, aux Etats-Unis, s'appelait le Demier Cow-Soy. L'éditeur français, craignant que ce titre ne paraisse simoncar une biographie de Ronald Resgarr a préféré le pluriel. Mais c'est blen d'un individu sinculier que Jane Kramer, en s'ettacant totalement (défi au moi-je. nous reconte l'histoire: même si celle-ci en résures sans doute des centaines d'autres et vaut comme le retournement d'un mythe.

de journalisme et d'écriture.

Blanton atteint sans gaieté la quarantaine. Il ne possède pas une acre de terre, pas une tête de bétail. Le maison où k vit appartient comme lui à un homme d'affaires établi à Londres et qui fait diriger son ranch, vaste comme un département français, par un diviôme d'université qui n'approche jamais une vache qu'en camion. Le travail d'Henry Blanton consiste à réparer des clôtures, à faire paître les troupeaux qui transhument sur le territoire du ranch, à ramener les veaux égarés à leur mère, à les écorner, marquer, piquer aux vitamines, châtrer par milliers dans les enclos prévus à cet effet. - De travall d'usine, mais en piein air. - Ii sait qu'ii n'est auro-alimentaire, et II a liberté au cœur.

hippies qu'il croise au bar d'Amarillo (contra les chavalus jugé »), avac sa femme Betsy Qui = en a assez d'avoir du chagrin alors que personne n'est mert - et qui redécore avec frénésie toutes les pièces de la maison, maintenant que les filles l'ont quittée, tantis que son mari biberonne et se gave la nuit de westerns à la télé-

### Code d'honneur

Henry Blanton, ce bel homme au recard clair, a la tôte pieine d'images. Son grand-père et son Père étaient cow-boys, mais ce ne sont pas eux ses modèles, ce sont John Wayne, Gary Cooper, Glenn Ford. D'eux II a aporis qu'un bon cow-boy est un héros del n'obéit pas à des règles mais à un code d'honneur, qui place au-deseub de tout le sangfroid, le respect de la parole en accord protond avec la nature : un homme libre.

Ces valeurs sont celles de l'Amérique. Jane Kramer montre blen comment les Américains d'aujourd'hul. - apprentis et héros de [leui] propre mythologie ». ont élu un taux com-boy pour réaffirmer les formes les plus anciennes de la fustice naturelle : «Reagan [...], comme Henry Blanton [...], est convaince que, mise au service du droit. la torce trouve en elle-même sa propre justification, et que l'Amérique, pour persévérer, n'e besoin que des consells de sa propre conscience. - Mais Blanton est trompé par le « manager > du ranch, oui lui avait promis una terra, et il s'enterma dans une fierté amère. Sa via est la « parabole des espérances décues - de l'Amérique, cette Amérique qui reprend le chemin de l'isolationnisme.

### MICHEL CONTAT.

\* LES BERNIERS COW-BOYS, de Jana Kramer, Traduit par Sophie Mayoux. Balland, 200 pages, 57 F.

# La fresque de Daniel Boorstin

(Suite de la page 13.)

Ensuite les chapitres se suivent mais ne s'enchaînent pas vraiment. Pris séparément, chacun a son intérêt, mais l'ensemble ne tient que par la quantité. Certains sujets sont à peine effleurés: ainsi de la naissance d'une conscience historique. D'autres, de manière inattendue, sont réduits à la portion congrue: trois pages seulement sur le sport, qui tient pourtant une place de choix dans les émotions américaines. Ces gros livres donnent envie d'en savoir davantage.

Deux questions s'imposent à nous. La première relève de la justification profonde de l'œuvre. On concoit à la rigueur le parti pris qui consiste à écrire en marge de l'histoire, en ignorant superbement les dates et les vedettes de celle-ci pour se concentrer sur ce qui fait que les Américains moyens — exceptions comprises -- ont engendré l'Amérique, Mais c'est:sans doute méconnaftre une vérité première : la civilization américaine est éminemment politique.

L'instruction civique transmet un patrimoine indivis. La Constitution est révérée à l'égal de la Bible — et soumise par la Cour suprême à une exégèse quasi biblique. Les institutions qui en découlent sont intengibles. Les grands présidents appartiennent à la mémoire collective. Il est peut-être plus facile d'observer le Français hors de son système politique (Zeldin l'a feit) que d'abstraire l'Américain d'un contexte historico-politique auquel il adhère de toutes ses fibres L'histoire américaine, c'est l'imaginaire des Américains. Est-il légitime d'en faire l'économie ? Ce qui revient à se demander si Boorstin, enfoui sous une érudition prodigieuse, ne rêve pas d'une Amérique sans passion, sans crise et sans éclet, éprise de sa seule sagesse et de ses pacifiques réalisations. C'est certainement la tendance de l'auteur. Mais c'est nous donner, en fin de compte, une version plutôt unilatéraje d'un pays qui ne s'est pas constitué seulement dans la vertu industrieuse et le bonheur des

Enfin, sur ce panorama passablement optimiste plane une ombre. Ce n'est pas faire injure à cette œuvre que de relever qu'elle date sous plus d'un aspect. Ce serait le contraire qui serait surprenant. Depois que Boorstin s'y est attelé l'historiographie américaine a défriché un champ immense. Elle a rendu certaines positions intenables. Le robuste ethnocentrisme de Boorstin en fait partie Pour lui, les Indiens ne sont guère que des « coupeurs de scalp », et il faudra attendre dix ans après la fameuse défaite du général Custer (1876) pour que, à son évident soulagement, la « menace » indienne disparaisse. De même, il va de soi que Boorstin réprouve l'esclavage. Mais son idée du Noir reste commaire. a L'esclave notr, encore sativage, écrit-il, dont les parents ou les grands-parents habitaient encore la jungle africaine... » Pas davantage ne pourrait-on dire anjourd'hui, après les travaux de Genovese et Guiman, que a l'esclave n'appartenatt à aucune communauté » sinon à ces « communautés invisibles » que

sont pour Bootstin les Exises noires a indiscernables aux yeux de l'historien contemporain », ce qui n'est plus exact de nos jours.

Peut-être Boorstin répondraitil à ces réserves qu'il ne prétend pas être un historien comme les autres (c'est en effet un juriste de formation angio-américaine) et que son livre d'images de la vie américaine demeure valide pour l'essentiel. Nous en conviendrons volontiers. Et pous nous féliciterons de voir ces « Américains », mis, non sans quelque violence, à la portée des Francals, si, loin d'épuiser l'énergie éditrice des maisons françaises, ils annoncent d'autres traductions, moins ambitieuses peutêtre, mais plus révélatrices de ce que produit l'histoire américaine d'authentiquement mo-

### ALAIN CLEMENT.

\* HISTOTRE DES AMERICAINS, de Daniel Boerstin : I PAventure coloniale, 398 p., 166 F. II Naissance d'une nation, 518 p., 195 F. III l'Ex-périence démocratique, 606 p., 226 F. Editions Armand Calin.

11 14 14

JICHX QU

- AND THE REAL PROPERTY AND THE PARTY AND TH ton toping

ביניים ו-· water

Continue le

The state of - 3.0 mg.

### Hstoire-

### JAURES RESSUSCITÉ PAR JEAN RABAUT

Longremps secrétaire de la Société

de ctudes jaurésiennes, Jean Rabaut redire le biographie qu'il consacra. il y's une dizaine d'années, à celui qui fit le personnalité la plus rayonnante socialisme français au début du sècle. Enrichi d'un vibrant hommage e Michel Rocard, l'ouvrage garde tout don intérêt et complète partois tort neurement l'important Jose Joures d'Arvey Goldberg, publié aux Etats-Unis en 1962 et chez Fayard en 1970. Chalenreux, mais ne combant jamais dens le piège de l'hagiographie, l'auteur ne nous propose pas de son heros une stame figée. Par touches successives, il en mace plutôt un portrait impressionniste sans chercher systematiquement à résondre les contradictions qui font en défintive la richesse de cet être généreux, dont le seul tort fut sans donze d'avoir eu raison avant tour le monde. Ni anecdorique ni pédant, Jean Rabant bait ainsi revivre un James écongamment vrai, no laures toujouts actuel paisque, comme le remarque. Michel Rocard, . son but altimo trait leid Canesadro cet dans libre à la jou précaure et audacieux entre l'idéal et la récl ».

ERIC ROUSSEL

\* Jean Jaurès, de Jean Rabaut. Librairie académique Perrin, 296 p.

### **VICTIMES** ET GUÉRILLEROS

Pendant l'hiver 1939, l'effondrement de la République espagnole chasse vers les Pyrénées un flot continu de fugicifs hagards. Mutilés, affamés, ils franchissent la trontière au sythme d'environ deux mille par jour. En France, le faible gouvernement Daladier n'a men prévu pour les accueillir. Professeur à l'université Harvard, Louis Stein strit pas à pas ces malbenreux furards.

L'injustice, la flagrante inhumauné d'humiliations haineuses et sordides scandalisent à bon droit l'auteur. Il les impute aux rancunes politiques des conservateurs ainsi qu'à une vieille méfiance nationale envers les étrengers, mais déplace ainsi le vrai sujet du débar. Le lume entre nationalistes er républicains espagnols ne déshouous pas seulement les uns et les autres par des acres atroces. Chez les seconds, elle se doubla de rivalités sanglantes entre communistes, anarchistes et trotskistes. Leurs luttes persistèrent même assez tristement après le désastre. La presse conservatrice pouvant très légaimement redouter de tels hôtes. Mais ses appréhensions, ses dénonciations n'obligerient pas le pouvoir à les traites comme des ban-

dits de droit communi. Inconséquent avec lui-même, et d'une hypocrisie notale après sa déclaration

alors la légion étrangère aux exilés. Leur antifascisme en encountge beaucoup à s'engager. Sur sept mille hommes, très maigre noyau des forces françaises libres (F.F.L.), réunis à Londres en inilier 1940, un millier environ proviencent de la. Dans une proportion appréciable, les exilés participeront plus tard à la libération ide Paris. Entre-temps, ils peuplent et encadrent les maquis du Sad-Ouest,

Durant cerre période confuse. s'organisent parfois en groupes indépendants de toute autorité française. Sous convert de la lotte contre l'occupant et ses collaborareurs, certains guérilleros manient pénéreusement la mitraillette, tuent parfois n'importe qui et finissent par inquièrer de Gaulle en peisonne.

\* Par-delà l'exil et la mort, les républicains espagnols en France, de Louis Stein, Éditions Mazarine, 383 pages, 75 F.

### Société -

### L'ÉTONNANT DESTIN DE JEAN MISTRAL

Il s'appelle Jean Misural, fils de Thibaudem, riche negociant qui, de Saint - Rémy - de - Provence, commerce avec Variovie et Nijn-Novgorod. Jean voyage et, en Pologne, épouse une certaine Dombrovska, . belle cristure, de guerre contre l'Allemagne, il ouvre très éclatrée, très intelligente ». Pour

est plus âgée que le fils, procestante et polonaise. Le fils revient an pays avec l'errangere, espère la bénédiction paternelle, et le drame se none; elle sers renvoyée dans son pays, Jean sera déclaré fon et interné. Un internement qui durers quamate-buit ans !

De cette vie, Jean-Paul Clébert pouvait tirer un beau roman d'amour le consin de Jean, Frédéric, s'en était inspiré pour sa Mareille - mais le présent récit va beaucoup plus loin. et de façon, etes beureuse. Riche de documents (lettres, articles de presse. lois sur les internements abusits), c'est, dans une ambiance très baltacienne. une fresque de la vic de province à la fin du dix-neuvième siècle. Caractère des personnages, duplicité des juges et des avocars, injustice des lois. résorions des villages, racione qui cache son nom, ostracisme des sociétés envers qui se soustrait à leurs rèples, mut concourt à donner à cet ouvrage un intétêt qui ne se relache jamais.

Le lecteur va de surprise en éconnement jusqu'à la question finale, la plus inamendue; ce Jean qui n'a jamais manifeste e escos gods pour les exploits du commerce : est-il un visi dément ou un prodigient simulateur? Roman, document sociologique, cenvre d'historien... il y a tout cela dans cette histoire. L'érudition de l'auteur n'est jamais enquyeuse parce que le précis Jean-Paul Clébert est un fin conteur.

PIKERE-ROBBET LECLEROQ. \* L'Affaire Jean Mistral 1880-1890, de Jean-Paul Olebert, Editions

Lattès, 254 pages, 60 F.

tueuse publication : la Revue des voyages Son directeur. Jean-Paul Caracalla, fit appel; entre 1950 et 1970, à la collaboration d'écrivains prestigieux, lesqueis. parlant sur le sujet « voyage ». rendaient pariois une copie fantaisiste, tant li est vrai que voyager est possible de mille manières . en éctivant à Katherine Mansfield: comme André Bay : en discourant sur la sculpture. comme Marguerité Yourcenar; ou sur la tauromachie, comme Kleber Haedens: à moins que voyager ne consiste à jouer les Sisyphe - & skis, · comme · pour Bernard Pivot; ou; pour Geraldy, à se souvenir de Saint-Tropez guand le port, intouché depuis le hultième siècle, attendalt; aurait-on. dit. les barques sarra-

A gui donner la paime ? Aux Perret sur le thème des eaux thermales ?- Aux variations de facetibuses cabrioles de Paul Morand sur le Léman, cet - encrier de l'Europe = ? Au - Budapest = doux-amer, de Ghisiain de Diesbach ? A Robbe-Grillet chantant Istanbul ? A Nimber, farceur

qui donne la recette de = l'ours à la savoyarde - ? A Fraigneau ? A Louise de Vamorin ? A Suzenna Chantal, gui raconte la Meuse buissonnière ? A Michel Déon? Mais comment choisit entre son hommage aux balles Espagnoles, sa célébration de Londres. ou ses trois pages sus l'Ile de Spétsai, qui font à scimême -se dire qu'on est bien comme Il l'a fait, en paradis ? all n'y a de paradis que pour les anges », répond Chardonne, cui fixe l'Eden à Madère, co wies fleurs sont heurauses ».

AND THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Aucun texte inédiocre, en l'imagine, dans un ensemble qu trente-quatra « vadettes » sa cotolent. montrant ce qu'on peut faire d'une même langue quand on a du style : une étincelante démonstration de sa richesse el de sa variété. Tout cela serait enfoui dans l'ombre des bibliethèques - département des périodiques, - si, consciem des trésors qu'il avait amassés. Jean-Paul Caracalla ne nous les offreit autourd'eut.

GINETTE GUITARD-AUVISTE

\* YOYAGES. Textes chupis per Jean-Paul Caracalia Pré-

face de Pierre-Jean Rivey Ed.

Orban, 248 pages. 75 F.

# Le Grand Robert. Mieux qu'un dictionnaire, un outil de communication.

Toute la richesse de l'analogie. Quiconque a observé la facon dont évolue une conversation a déjà

tout compris de l'analogie. L'analogie qui permet de passer d'un mot à un autre, d'une idée à une autre. De rebondir de richesses en richesses, de miances en précisions. Lianalogie qui est le principe même du langage et le cœur de la mêthode du Grand Robert

Le Grand Robert est alphabéti que pour chasser les 60 000 mots qu'il

contient. Mais il devient analogique pour permettre de trouver un mot incom a partir d'un mot que l'on connaît. Pour offrir de chaque champ d'expres-sion une vision globale et complète. Par un système de renvois, la méthode analogique permet à partir d'un mot donné de déconvrir tous les mots de même sens, ou de sens proche, tous les contraires, et bien d'autres termes liés

au premier. Au mot "doux" par exemple on ne trouve pas moins de 130 mots de sens proches et plus de 50 contraires, répartis en 3 familles de sens, et plus de 20 emplois différents, employés dans. · les contextes de 40 citations choisies.

Un outil pour la vie d'anjourd'hui. · Chaque époque a son vocabulaire, sa culture, ses personnaces marquants. Et, chaque époque a son dictionnaire. Parce qu'un dictionnaire n'est pas un musée, mais le reflet de son époque. Un ouvrage de référence un outil, un allié pour qui souhaite vivre avec son

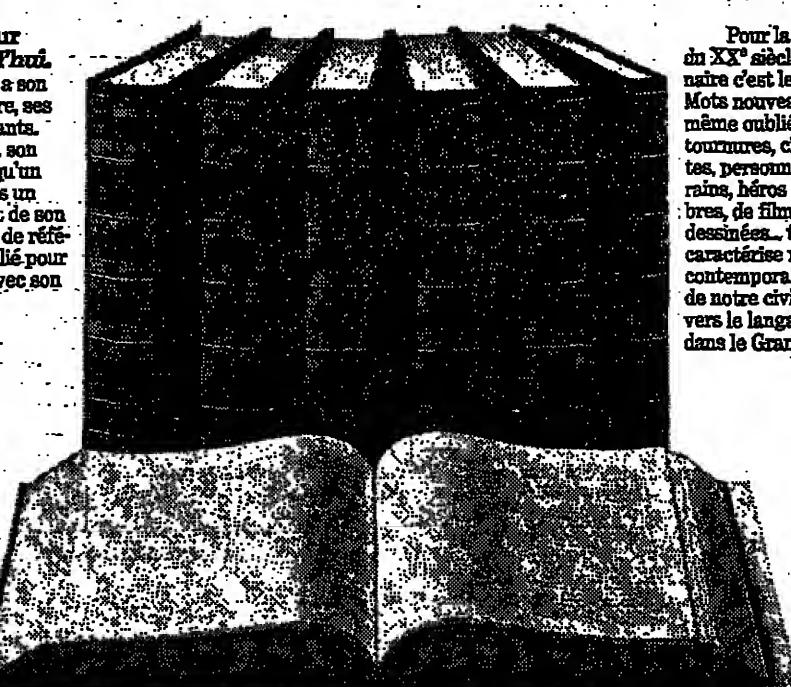

Pour la seconde moitié on XXº siècle, ce dictionnaire c'est le Grand Robert. Mots nouveaux, anciens ou même oubliés, expressions, tournires, citations récentes, personnages contemporains, héros de livres célèbres, de films, de bandes dessinées\_ tout ce qui caractérise notre culture contemporaine et l'histoire de notre civilisation à travers le langage se trouve dans le Grand Robert.

Le Grand Robert en quelques chiffres. Le Grand Robert en 11 volumes rémi un viui grand dictionnaire de la langue française (7 volumes et 6 000 pages) et un vrai grand dictionnaire des noms propres (4 volumes et

3 200 pages). En plus des 60 000 mots et des 40 000 noms propres qu'il contient, il offre 200 cartes et plans originaux. 5 000 illustrations en couleurs et plus de 200 000 citations emprantées aux memeirs arreurs trançais de François Villon à Françoise Sagan.

### Tous les jours.

Chaque jour, ou presque, vous éprouveres votre Grand Robert. Pour vérifier le sens d'un mot, une définition, une date. Four finir votre grille de mots croisés, ou pour en trouver la clé. Pour éclaireir une idée et trouver ou apprendre le mot juste. Pour répondre aux questions de vos enfants, ou, tout simplement pour rêver, en vous laissant porter par la richesse des idées, des Arts, des Sciences, des Lettres, des événements, des pays, et des mota de notre langue avec tout ce qu'ils

# Avec 118 F. recevez ces 7 volumes.

L'essentiel et le meilleur. Le monde dans lequel nous vivous nous abreuve tous les jours d'une masse d'informations. Mais cette pro-

digieuse richesse a aussi un inconvément: on peut s'y noyer. Pour s'y retrouver, pour en tirer l'essentiel et le meilleur, il faut un fii conducteur. Vous le trouverez dans le Grand Robert.

Le "savoir dire." Etre écouté est une condition nécessaire à toute communication. Il n'est pas utile de parler fort ou d'employer des mots rares et complexes. Il

les associer correctement en des tourmires fortés et précises. Ce pouvoir ce "savoir dire". le Grand Robert veutvous l'offrir et chacune des lignes de ces 11 volumes y contribue.

car, la maîtrise du langage est une ne cessité, tant pour l'épanouissement intellectuel des enfants que pour l'harmonieuse insertion de chacun dans sa vie professionnelle, familial

suffit d'employer les mots justes. De Cest là une mission importante Dès demain au centre de votre bibliothèque.

"Cette ceunre va rendre les plus grands servicesà lous ceux qui usent de la langue française avec le souci de la respecter et le désir gu'elle les Charles de Gaulle



### Offre exceptionnelle.

A tout acquéreur du Grand Robert de la Langue Française, nous offrons la possibilité de recevoir sans droit de réservation supplémentaire et selon les conditions exceptionnelles exposées dans le bon à découper le Grand Robert des Noms propres en 4 volumes.

Cet ouvrage illustré de plus de 5.000 photos en conleurs et de plus de 200 cartes et plans originaux, complèite harmonieusement le Grand Robert de la Langue Française en 7 volumes. Grace à cette offre, c'est ainsi 11 volumes élégamment reliés "bavane" que yous pourrez, dès demain, mettre au centre de votre bibliothèque.

II de profiter tout de suite de voire offre en voix densandant de ☐ la Grand Robert Luxe reliure havana on 7 volumes. 🗖 le Grand Robert Luxa reliure bavane de la Langue Française en 7 volumes et le Grand Robert des Noms propres en 4 volumes (soit

Je vous adresse avec le présent coupon la somme de 118 F. correspondant aux draits de réservation des 7 volumes du Grand Robert, par 🗆 chèque bancaire, 🗅 C.C.P. on 🖾 mandat lettre, à l'exclusion de tout suitre mode de paiement, établi à l'ordre de Socodi. Je choisis de régier le solde selon les modalités suivantes: ag comptent les ? volumes su prix de 2190 F (soit an prix total de 2072 F nha l'avance versée de 118 F).

Day comptant les 11 volumes au prix de 3750 F (soit au prix total de

3632 F plus l'avance versée de 118 F). Votro facture me parviendra en meme temps que les volumes rommandés et le la réglorai des récoption. 🗆 à crédit les 7 volumes au prix total de 2624.30 P correspondant à 33 meneralités de 114.10 F au taux effectif global de 24.80%. Dà cròdit les 11 volumes an prix total de 4600 F correspondent à 23 mensualités de 200 F au taux effectif global de 24.80 %.

Les informations concernant vos conditions de vents avec office préalable me seront transmises en même temps que les volumes.

l'ai bien note qu'à réception des ouvrages, 7 ou 11 volumes, je disposerai d'un délai de 7 jours pour renoucer à mon achat en your renvoyant, à vos frais, les volumes dans lour amballage d'origine. Si je ne les renvole pais dans ce délai, vous pourrez considérer que mon achat cut confirmé et me facturer sejon les modalités que l'ai chnisins

· Ude recevoir grabillement mie documentation complémentaire sur le Grand Robert en 11 volumes sans ancun engagement de ma part,

Olive réservée aux paracentes majeures résident en Pronce métropolitaine à rotonner à Socodi, R.P. 115 - 78410 Chien. Les personnes résident bour de Prance métropolitaine personne une documentation à SNL Le Robert 10% avenue Proncentier 75011 Paris.



A ceux qui secont consusu de le Grand Robert et quel que soit le mode de paiement choisi. sera offert gratuitement la repro-duction en Grage limité, sur papier chiffon, de 5 planches ex-traites du Livre de Lecture

bourguignen." Ce charmant ouvrage du · XVII<sup>a</sup> siècle, imprimé avec des clous sur du papier à chandelle est un objet ince et peu commi Ces extraits constituent un cadeau exceptionnel que le Grand Robert est heureux d'affeir à ses areateurs.

Offre valable 2 mors & compter du 4 mars 82



# est le Centre national des lettres?

Jean-Claude Groshens, qu'il s'est moyens d'action qui sont les siens sujourd'hui. Ces cinq années de gestion viennent d'être passées au crible par la Cour des comptes et, le bilan s'avérant satisfaisant, le C.N.L. aborde en 1982 une nouvelle étape de son existence en conservant les mêmes principes de fonctionnement.

Chose rare, le budget de cet organisme est vous à une croissence régulière en raison même de son mode de financement. Deux taxes en effet l'alimentent : I'une, de 0,20 % sur tous les ouvrages vendus en librairie (y compris, depuis cette année, les livres scientifiques), — taxe dont seuls les petits éditeurs demeurent dispensés; l'autre, de 3 % sur la vente de tout le matériel de reprographie. A ces taxes s'ajoute une subvention de l'Etat, portée à 16 millions de francs pour 1982. En 1975, le budget du C.N.L. était de 10 millions de francs, et cette année il atteindra 81 650 000 francs. Les frais généreux restant inférieurs à 10 % du budget, tout le reste est versé en aide directe aux professions du livre. Par qui et de quelle façon la manne est-elle distribuée ?

Le C.N.L. a un président, qui est aussi directeur du livre; successivement Jean - Claude Groshens et Pierre Vandevoorde ont assumé cette double fonction, qui vient d'être reprise par Jean Gattegno. Le conseil d'ad-

et deux comités de professionnels, dont les voix sont en principe consultatives mais qui possèdent en fait le pouvoir de décision, puisqu. jusqu'à prisent. leurs avis et leurs choix ont été. déterminants.

Comment sont répartis les crédits?

De nouveaux présidents viennent d'être nommés à la tête de certaines commissions : Bernard Pingaud, pour l'aide à l'animation; Jacques Le Goff, aux sciences sociales; Christian Bourgois, aux littératures étrangères ; Georges Raillard, à l'expression artistique; Michel Deguy, à la création poétique; Jean Levaillant, eur littératures anciennes et classiques : Michel Vinaver, à la création théâtrale

(cette dernière commission est une innovation de 1982) : Hervé Basin conserve la présidence de la commission d'aide à la création romanesque, et Marie Cardi... nal présidera, comme par le passé, la commission d'aide aux auteurs : cette aide concerne soit des écrivains âgés, soit des écrivains qui doivent faire face à des difficultés passagères,



BUDGET D'INTERVENTION DU C.N.L. 1882 Aide aux bibliothèques publiques : 64 %. Aide aux éditeurs : 20 %. Aide aux auteurs : 11 %. Aide aux activités littéraires : 5 %.

Le livre et la lecture seront à l'ordre du jour en 1982 car une vaste campagne va inciter les Français à lire mieux et davantage. En liaison étroite avec la direction du livre et de la lecture, le Centre national des lettres a un role de premier plan à jouer dans cette entreprise : parce qu'il encourage la libre création littéraire, parce qu'il soutient l'édition dans ses efforts qu'un succès commercial ne viendra pas immédiatement récompenser, parce qu'il side les hibliothèques à enrichir leurs fonds et qu'il contribue à promouvoir des formes d'animation originales, cet organisme, dont l'action ne cesse de se développer, a pour vocation de libérer la littérature vivante - écriture et lecture — des pressions économiques qui s'exercent sur elle.

Par quelles mesures cet ambitieux projet s'efforce-t-il de se réaliser ? C'est ce que nous avons demandé aux responsables du C.N.L. en allant les voir chez eux, 6, rue Dufrénoy, 75116 Paris.

Etablissement public à caractère administratif, le C.M.L. percoit des fands et les redistribue, mais sans se substituer aux professionnels du livre, qui veillent eux-mêmes à leurs intérêts. C'est une des originalités de cet organisme. Au cours de l'année 1981, 67 % du budget sont allés à des bibliothèques publiques, 20 % à l'édition sous forme de subventions on de preis sans

> Les différentes bourses

intérêts sur dix sus, 9 % sux

écrivains, et 5 % à des activités

littéraires diverses.

L'aide à la création littéraire est sans doute celle des actions du C.N.L. que le public connaît le mieux : on sait que, chaque année des affocations dites « d'année sabbatique » permettent à des auteurs confirmés de cesser toute autre activité pour

gement » viennent aider de jeunes auteurs viont les débuts ont été prometteurs...

Pour 1982, un effort tout particulier a été fait en faveur des écrivains, puisque la part de budget qui leur est attribuée sugmente de 63 %.-Le nombre des hourses d'encouragement passe de seize à trente-deux et leur montant, qui était de 20 000 francs, passe à 30 000 francs. Les bourses de création, dont le montant était de 40 000 francs. allaient à quarante écrivains : il y sura cette année cinquantedeux bourses de 50 000 francs. Innovation : trois bourses de 50 000 france et six bourses de 30 000 france front à des traducteurs, dont le travail, on le sait, est en France scandaleusement exploité Les allocations d'année sabbatique aideront douze écrivains an lieu de huit, et leur montant passe de 80 000 à 90 000

Deux bourses de « créateursrésidents », de 90 000 francs. souffennent l'expérience nouvelle, menée par deux écriveins, à la chartreuse de Villeneuveles-Avignon: abandonnant leur tour d'ivoire, ils consacrent un. tiers de leur temps à des activités culturelles qui les mettent en contact avec le public : lectures, débats, enimations diver-

ses, création dramatique. Quelle que soit leur forme, ces bourses ne peuvent aller qu'à des écrivains déjà édités : on ne prend en compte ni l'auto-édition, ni l'édition à compte d'auteur. Il faut encore préciser que ces bourses ne sont jamais une a commande » : l'auteur qui bénéficie d'une aide du C.N.L. n'est pas tenu de livrer un ouvrage à une date quelconque. L'expérience montre que, dans la totalité des cas, les écrivains libérés pour un temps du plus urgent de leurs soucis matériels mettent bien à profit ce temps

L'aide à la vie littéraire

le projet.

L'aide à la vie littéraire elle aussi, bénéficie pour 1982 d'un budget considérablement augmenté (+ 50 %). Cette « vie littéraire» peut prendre des formes extrêmement diverses : rencontres, débats, lectures publiques, mises en espace de textes: et aussi tout ce qui fait la vie des essociations d'écrivains ou des associations d'amitiés littéraires. De toutes les régions on sollicite l'aide du C.N.L. pour ces activités locales et pour la publication de bulletins ou d'actes de collogues. 2400 000 francs sont

TOUS JOURNAUX. ET REVUES anciens at recents sur microffin Catalogue de plus de 3.000 titres disponibles. Réalisation de nouveaux titres à la demande par association sans but lucratif. 4. rue de Louveis 75002 PARTE

Le Monde 5, rue des Italieus 75427 PARIS - CEDEX 49 C.C.P. Paris 4267-23

ABONNEMENTS 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois PRANCE - D.O.M. - T.O.M. 273 F 442 F S11 P 750 P TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE

483 F 852 F 1241 F 1620 F

- ETRANGER (par messageries) L - BELGIQUE-LUXXMEOURG . PAYS-BAS 522 F 731 F. II. — SUISSE, TUNISIE 386 P 657 F 949 P 1 230 P Par voie nérienne

Les shonnes qui paient par chèque postal (trois voleta) vou-dront bien joindre ce chèque à leur damande. Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semaines ou plus) : nos abonnés sont invités à formular leur

demande une semaine au moins

Tarif sur demande

avent leur départ. Joindre la dernière bande d'anvoi à toute correspondance. Veuillez aveir l'obligeance de rédiger tous les neme propres en capitales d'imprimerie.

tions portées à la somme toule de 1 million de francs, soit p mais les prêts et avances à l'éd menté de 31,25 %, sont portés ...

· 10 500 000 francs. Les subventions consenties au bibliothèques pour l'achet de l' vres sont augmentées de 22,58 % ce qui porte à 38 millions de francs le montant de l'aide du CNL dans ce domaine. On croit encore souvent que la misère règne sur les bibliothèques publiques, slors même que cette croyance ne correspond plus à la réalité : certes un effort permanent reste à faire, ne seraitce que dans le sens de la modernisation et tout simplement d'une mise à jour qui nécessite vigilance et moyens financiers. Le C.N.L. vs. étendre son soutien non seulement aux bibliothèques souvent déshéritées des hôpitanx et des prisons, mais aussi à certaines catégories de bibliothèques privées (bibliothèques d'associations et d'entrepri-865).

÷ ---

JOSANE DURANTEAU.

# littéraire

Mars 1982

Dossier:

### **BORIS VIAN** en liberté

Vies, romans, jazz, pataphysique, polars, littérapour écrire comme ils en avaient | ture potentielle, s.f., journalisme, cinéma, gloire,

Inédit :

Une vie pour la philosophie

entretien avec Jean-Paul Sartre

En vente en kiosque, 12 F.

### OFFRE SPÉCIALE

6 numéros: 48F

(Cochez sur la liste ci-oprès les numéros que vous choisissez.

D Julien Grace ☐ Gabriel Garcie Marques □ Jean Genet par ini-même O La littérature espagnole

☐ Mishima Les écrivains communistes et le P.C.F.

☐ Feinmes. Une autre écriture ? ☐ Autour de la folia □ James Joyce □ Ecrivains d'Amérique letine

Nom Adresse .... \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Règiement joint par chèque bancaire ou postal

### magazine littéraire

40, rue des Saints-Pères 75007 Paris France

### DANS SON NUMÉRO DE MARS



DES RÉPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ

Le Monde DE LEDUCATION

La publication de référence

**VOUS PROPOSE DE VOUS ABONNER YOUS NE PAIEREZ QUE 90 F, 1 AN FRANCE** POUR ONZE NUMÉROS AU LIEU DE 99 F

Se Monde DE

**BULLETIN D'ABONNEMENT** 

OUI je m'abonne au Monde de l'Education et vous joins la somme de 90 F (étranger 129 F). NOM ...... PRÉNOM ..... ADRESSE ..... CODE POSTAL ..... VILLE .....

Envoyez votre règlement à : LE MONDE, Promotion Abonnements, 5, rue des Italiens, 75427 PARIS Cedex

### LES PROJETS JEAN GATTEGNO

r Le Centre national des lettres va-t-il changer d'orientations? C'est is question son nouveau président, Jean

Gattegno.

- Le C.N.L. doit, blen entendu, continuer à remplir ses fonctions d'aide à la création, d'aide à l'édition, d'aide à la lecture; sans infléchir ses missions. on sera amené à leur donner une tonalité nouvelle. En premier lieu. Il sergit bon de regrouper les commissions non plus en fonction du type d'aide financière qu'elles ont à apporter (bourses aux auteurs ou subventions et prêts aux éditeurs), mais plutôt selon le type des textes cu'alles ont à considérer, de facon à recouvrir entièrement le champ qui est celui des lettres. On pourrait ainsi distinguer neuf commissions pour : 1) la création romanesque: 2) la création poétique; 3) la création théâtrale; 4) l'animation ; 5) les littératures étrangères; 6) les littératures anciennes et classiques; 7) les sciences sociales; 8) l'expression artistique; 9) l'aide sociale aux auteurs.

» En ce qui concerne l'aide aux auteurs, parmi les novveautés à proposer au conseil d'administration, et en tenant compte des suggestions de la commission Pingaud, on envisage d'élargir le type d'expérience en cours à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon : Il s'agit d'attribuer aux écrivains qui le désirent des bourses de travail, en liaison, par exemple, avec des troupes théâtrales, des établissements d'enseignement, au des associations : c'est une facon de rompre l'isolement des auteurs en les falsant participer à la vie de la cité. Un certain nombre de bourses pourront être attribuées à des écrivains étrangera résidant en France qui ont besoin d'aide pour continuer leur

CELLALE. - Autre perspective nouvelle il serait bon que la C.N.L., qui morésente la monde des lettres puisse jouer un rôle à l'extérieur : pourquol ne pas ouvrir les chaînes de télévision à la parole des écrivains? La promotion de la littérature pourrait être assurée directement par eux à l'occasion d'émissions, soit régulières, soit épisodiques, où tous les genres trouveralent leur place. Il faut, pour cela, créer des liens étroits entre le C.N.L. et la télévision.

■ D'autres actions sont à entreprendre du côté de l'édition. Deux groupes de réflexion se formeront des cette année, avec

l'espoir que leurs travaux pourront donner lieu à un commencement de réalisation en 1983. Le premier étudiers les conditions d'une renaissance de l'imprimerie d'art en France, car, en dehors de l'Imprimerie nationale et de quelques éditeureimprimeuts en province, qui disparaissent les uns après les autres, on h'est plus outillé pour faire de beaux livres. Pierre Vandevoorde projetait de créer une commission de bibliophille : faut, en effet, mettre sur pled une commission d'aide aux

beiles éditions. » L'autre groupe de réflexion examinera les problèmes de distribution du livre. Il faut demander aux étiteurs, aux libraires aux écrivains, de rechercher les conditions d'une distribution melileure : le rapport Pingaud apporte, en ce domaine, d'Intéressentes auggestions.

■ Enfin, je C.N.L. est appelé à fournir un gros effort de décentralisation. Délà deux régions, Provence-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, ont demandé à prendre en charge elles-mêmes l'aide à la création et à l'édition. Elles ont recu aussitôt un accord de principe. Barnard Pingaud va être appelé à présider la commission animation, qui préparera son propre éclatement, Cela ne peut se faire en un jour, et. si les régions le demandent, un représentant du C.N.L. sera présent quand on le voudra, mais Il est clair que la vie littéraire de chaque région, ses besoins, ses aspirations, sont compris et sentis sur place mieux que par-

- Fera-t-on quelque-chose pour aider la traduction?

--- Sous la présidence de Pierre

tout ailleurs.

Vandevoorde, le C.N.L. a fait un effort considérable à la fois en aldant l'ouvrage traduit et en complétant la rémunération du traducieur. Mais, je m'interroge : est-li normal que nous accordions au traducteur un complément de rémunérations ? Est-il normal qu'un editeur pale une traduction 30 F is page ? C'est cela qui est à revoir. La direction du livre a demandé au syndicat de l'édition et aux organisations de traducteurs d'étudier ensemble ce problème. Le C.N.L. devrait regarder les traducteurs comme des écrivains à part artière, si leur attribuer des bourses, ainsi qu'aux autres auteurs, plutôt que de compléter une rémunération insufficante, ce qui n'incite pasles éditeurs à résiuster leurs

# culture

### THÉATRE

saids and in trute.

Adres will stantage

WA TO WOLLD'S TONE

& de france, and pe

Mare dire Lativille her

TO YEAR MINISTERS

WE & SELLIVE CLE

WE WE WASTIGHT IN LINE

be mortant est bus

A MAIL DIST

Missiona comacultar au-

me pour l'achai de la

Membrishes de 2259

Pho & 35 Tallicons de

the oblat on leadership

E of Bomeine. Dit Stell

protest que la maire

the bibliothiques by-

men gre con

ne correspond plus

I serve un effen ber-

the & faire, the seconds.

in le mous de la moder.

in tout simplement

\* 4 Jour qui montaire

Mayoria financier

M. Sharking roll soils

Successions and balle-

bettet Statemices des

of des prisons, man

STREET CARTER CO

Triving Hillions

antations of deciman

MANE BURANTEAU.

gazine

Fraire

VIAN

Mosophie

Surtre

**西州产院** 

-349845.

9544222 FA

\*\*\*\*\*\*\*\*

Mary Farit France

Mars 1982

**Hberte** 

Market,

### « GEVREY-CHAMBERTIN » AU TEP

### Tendres banlieusards

Toits obliques, banlieue pavillonnaire oubliée par le béton. Le paysage n'est pas pour autant plus avenant. Terrain vague, terrain nu que traversent des pantins en culottes courtes. Ils délimitent le parcours machinal des gosses sur le chemin de l'école : rues, croisements, seux rouges... Ils apportent des chaises. Un instit' comme on n'en voit plus beret, blouse grise, prompt à taper sur les doigts. - leur fait faire me

Parmi les élèves, le petit Vincent. Il raconte sa vie, ses parents, sa famille de paysans venue à la ville. C'est une histoire de la France profonde regardée avec une ironie tranquille. Une réverie découpée en tableaux, imagerie faussement candide dont les personnages ont des contours simplifiés d'une extrême précision, bougent comme dans les animations fédultes des cartoons publicitaires pour la télévision, et leurs voix parviennent à travers des micros. Cela donne une impression de force acerbe, d'éloignement dans l'intemporel; une impression d'irréalité contredite par la véracité des

Dans ce portrait de la petite bourgeoisie, à cause de l'humour tendre et du découpage, on pense au famenx Bal de Campagnoi, Ici, il y a un texte signé Alam Gantré. Mais, bien évidemment, les comédiens ont beaucoup apporté de leurs souvenirs et observations dans le développement du canevas. Un développement inégal : les comédiens (Catherine Frot, Thierry Gimenez, Yann Collette, Anne Levy, Daniel Jegou, Albert Marcœur, Jean-Pierre Darriussin, Alain Gautré) ont tous des moments de qualité rare. Tous dressent des types vivaces, aigus, émouvants (en particulier l'épouse rétractée du joyeux drille qui ne sait comment communiquer avec les autres et leur déconne des articles censés les intéresser). Puis ils passent à des facilités de café-théâtre. La mise en scène de Pierre Pradinas – comme la musique jouée :live. d'Albert Mercœur - est de bout en bout brillante, intelligente, souvent sensible, mais ne résiste pas assez à la tentation du morceau de bravonre - d'ailleurs frénétiquement applaudi - de la « jolie idée » pour combler un vide.

Indéniablement, une partie du public - jeune surtout - a besoin de voir la représentation clarifiée de ses hontes, de ses révoltes confuses, et d'en rire. Indéniablement, la troupe du Chapeau rouge trouve la communication, atteint un miveau professionnel, prouve l'originalité de son talent collectif. Elle pourrait se permettre une haute exigence de

COLETTE GODARD. ★ TEP. 20 b 30.

### « De mémoire d'oiseau » par l'Aquarium

A des fins d'observation scientifique, un membre d'une mission au pôle enferme ensemble, ou du moins réunit, deux manchots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre : un manchot

géant « empereur » et une manchotte de la petite taille « adélie ». Méliance, allergie, prises de bec, dépits amoureux, c'est Marivaux sur la banquise. Daniel Meynard, l'autens de De mémoire d'oiseau, n'est pas allé chercher midi à quatorze heures, mais le Théâtre de l'Aquarium s'est fait presque une spécialité des bons spectacles, existant fort, hasés sur des textes qui existent peu : le théâtre muet qui cause. La prande banquise, sa patinoire,

et les « costumes » des deux manchots (à ne pas confondre avec des pingouins), sont tout à fait épatants, participent d'un mirage de cirque et de lanterne magique. Les combinaisons chauffantes du zoologue ne remplacent pas, semble-t-il, le soleil des mers chandes.

Aubert, Maria Desroche, Vincent Martin - et au metteur en scène Thierry Bosc, De mémoire d'oiseau constitue une gentille récréation entre deux sérieux guignois agit-prop de l'Aquarium.

### THEATRE NAISTAL DE PAPE saison verdi gelmett/alle

ses falaises blanches, ses ciels bleus,

ntrilyn zschou, kuri rydi, john rawnsiey **freecasco ortiz** les lá. 18, 20, 23, 25 et 27 mars à 20 h 30 OMDING. (version concert) jacques delocole

janine alimeyer, giuliano ciannella, john bröcheler, john cheek 21 mars à 14 h30/le 24 mars à 20 h30 requiem
orchestre philhamponique de litte
jean-claude capadesus

chaeur du städlischet musikverein zu desseldori feicon, krystina szostek-radkowa, piero visconti, robert lloyd je 22 mars a 20 h 30 martina arroyo
grands airsiopétas de verdi
erchestre colonne daniel fipton
le 29 mas à 20 h 30

25, 30, 50, 90, 125 et 140 francs.

### THEATRE DE LAVILLE

18 h 30 une heure sans entracte du mardi av samedi 25 F du 2 au 6 mars

orchestre dechambre de pologne

direction Jorzy Maksymiuk mardi 2 - jeudi 4 - samedi 6 Tchalkovsky - Bartók mercredi 4 - vendredi 5

Sikorski - Britten - Dvorák en raison de l'incendie qui a détruit la scène et les structures fechniques

les concerts i Font lieu au

THEATRE MUSICAL DE PARISMEHATELET

location Théâtre de la Ville aux caisses 41 pag 16 éphone 274.22.77

Compliments anx acteurs - Yves

MICHEL COURNOT.

\* Cartoncherie de Vinceanes, 20 h 39.

### FONDATION ROYAUMONT Session de Chant

Madame VERA ROZSA « Le répertoire de la Méladie et de l'Opéra de 7900 à 1945 » 1-4 arril 1982 – Abbaye de Royanmor Renseignements: Foodation Royesmont Direction Culturelle — 95270 Assidres-Oise Teléphone (3) 035.30.16 et 035.40.18

Ausia Missigne Chambre GAVEAU\_\_ **Quatuor** 6 mers LŒWENGUTH





Les Arts Florissants William Christie Concerto Vocale

mars René Jacobs René Jacobs Konrad Junghänel ·II)9IS

. Récital mars William Christie

Ensemble 

Paul Elliott mars - William Christie 23 Deller Consort "Mark Deller

mars

Eglise St Médard. 20 h 30 141, rue Mouffetard. 75005 Paris Location Royal Tourisme, FNAC PAN Disques

### ARCHITECTURE

INAUGURATION DU BARBICAN CENTER A LONDRES

### Un palais pour les arts et les congrès

La reine d'Angleterre a inauguré, le 3 mars à Londres, le Barbican Center, nonveau centre d'art et de conférences, sorte de synthèse entre le Palais des congrès de la porte Maillot et le Centre Pompidou, au cœur de la City. Le Barbican Center va abriter désormais l'Orchestre symphonique, qui disposera d'un au-ditorium de deux mille places, et la Royal Shakespeare Company, qui quitte le vieux théâtre de l'Aldwych pour deux salles ultra-modernes.

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture, la Compagnie royale Shakespeare a donné une pantomime. mais l'ouverture de la saison théàtrale n'aura vraiment lieu qu'en juin avec Henri IV. La Royal Shakespeare Company et l'Orchestre symphonique de Londres préparent, en outre, plusieurs spectacles en commun. Le Barbican compte encore des bibliothèques, dont une spécialement destinée aux enfants, trois cinémas, des restaurants, des salles pour conférences et séminaires, des halls d'expositions industrielles, une

école de musique et de drame. Les galeries d'art ont été ouvertes par une exposition de tapisseries canadiennes contemporaines et par la deuxième partie de Paris-Paris 1937-1957 », présentée au Centre Pompidou en 1981. A Londres, l'exposition s'intitule « Le regain : nouvelles images de l'homme 1945-1954 »; elle -veut montrer l'explosion de la peinture et de la sculpture en France après l'occupation nazie. l'herreur de la guerre et l'optimisme d'une vie nouvelle chez les artistes les plus anciens, la rupture avec toutes les conventions et les règles formelles chez les plus

Le Barbican Center n'a pas l'audace architecturale de Beaubourg. Aux structures métalliques, on a préféré ici le béton, dont la froideur est tempérée seulement par les rouges et ocres de la décoration inténeure ou le bois précieux qui couvre la salle de concerts. Construit à l'emplacement d'un quartier dévasté pendant la guerre par les bombardements allemands, se Barbican n'a vu le jour qu'au terme d'une bataille politique et financière de près de ingt ans. Les travaux ont duré onze ans et ont coûté plus de 150 millions de livres (1,7 milliard de francs). entièrement financés par les autorités locales de la City, riches des impôts qu'elles prélèvent sur les banques et les grandes entreprises. L'organisation de congrès et d'expositions industrielles doit permettre de rentabiliser l'affaire, du moins ses promoteurs l'espèrent-ils.

A vrai dire, la pari est plus culturel que financier. Malgré le millier de logements construits dans les tours qui encadrent le centre d'art et de conférences, le Barbican est planté au milieu d'un quartier d'affaires d'où toute vie disparaît dès la fin de l'après-midi. Pour se distraire, les Londoniens ont l'habitude d'aller ailleurs. Le Barbican devra donc faire un effort particulier pour les retenir ou les attirer. Les dirigeants de la Royal Shakespeare Company et de l'Orchestre symphonique de Londres sont un peu-inquiets de cet exil, loin des quartiers traditionnels de la vie nocturne. Mais, avec ses activités multiples, le Barbican Center offrira une animation tout au long de la journée qui devrait à la longue transformer le visage austère de la

DANIEL VERNET.

### MUSIQUE

### L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE POLOGNE AU T.M.P. Subtilité et virulence

En attendant de s'installer, 16 mars, au Théâtre de Paris, le Théatre de la Ville, sinistré, bénéficie de l'hospitalité du Théâtre musical de Paris (Châtelet) pour les concerts de l'Orchestre de chambre de Pologne

· Ce jeune ensemble, qui n'a pas dix ans d'âge, est plein de sang et de vigueur, avec des cordes qui scintillent, des sonorités généreuses, une homogénéité parfaite. Il donne l'image la plus séduisante de la Sérenade en ut majeur de Tchaikovski, dont il déploie largement l'oriflamme initiale dans une grande lumière slave et nordique. puis dessine une valse seutrée, fragile, un peu maladive, qui mène à une élégie d'une mélancolie tourmentée, parfois au bord de la crise. Le final retrouve la santé d'un chant populaire dans un vaste développement un peu trop sabré par cet orchestre ardent à s'imposer.

C'est sans doute le péché mignon de Jerzy Maksimiuk, chef autoritaire et spectaculaire, car l'interprétation étincelante du Divertimento de Bartok paraît également très virulente et beaucoup trop rapide dans le final, où les figures de danse qui passent d'un groupe à autre sont comme étranglées par la vitesse d'exécution. Le final de la Petite Musique de mit de Mozart, donné en bis. sousstrait du même mal, aisément réparable avec un ensemble de virtuoses capables, par ailleurs, de tant de charme et de

JACQUES LONCHAMPT.

\*T.M.P., 18 h 30. Même programme les 4 et 6 mars : le 5 mars, œuvres de Sikorski, Britten et Dvorak, L'orchestre partira ensuite en tournée à Monte-Carlo, Aix-en-Provence, Avignon, Nantes et Lille. Signalons un brillant enregistrement des Quatre Saisons de Vivaldi par ce même ensemble (EMI 059-03707).

Il est rappelé, à propos de l'exposition PARIS-PARIS 1937-1957 des Centre Georges-Pompidou, qu'un important catalogue a été diffusé à cette occasion par le Centre. Concernant les mentions afférentes au « Festival de l'art d'avant-garde » Cités Radieuses Le Corbusier, (Marseille 1956, Nantes 1957, Paris 1960), il y a lieu de préciser que M. Jacques Polieri en fut le crésteur et l'organisateur, ce qui a permis aux artistes de toutes disciplines de pouvoir s'exprimer.

### Salle PLEYEL: Lundi 22 mars à 20 à 30 RECITAL BEETHOVEN par RUDOLF SERKIN

Récital reporté du vendredi 5 mars au fundi 22 mars. Les billets du 5 mars restent valables pour le 22 (penvent être remboursés jusqu'au 20 mars)

Location salle de 11 h à 18 h OAL/VALMALETE

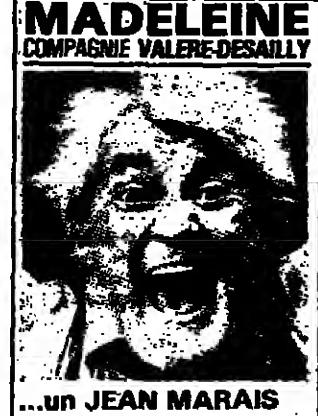

rayonnant... (Le Figaro)

...2 H 30 de saine gaité... (Canard Enchaîné) DU VENT DANS LES BRANCHES

**DE SASSAFRAS** de René de Obaldia... mise en scène Jacques Rosny, courez-y! (La Crobt)



du 23 FEVRIER au 20 MARS 1982 32, rue des Cordes



### CINÉMA

IMAGES DU RÉEL AU CENTRE GEORGES-POMPIDOU

### Vies privées, vie publique

Le Centre Georges-Pompidou abrite pour la quatrième fois la manifestation intitulée « Cinéma du réel », consacrée au film ethnographique et sociologique, du 27 février au 7 mars. A côté d'une section informative de vingt-sept films, treize films sont proposés en compétition.

Qu'avec l'évolution des techniques le perfectionnement des caméras, toujours plus légères, et des systèmes d'enregistrement du son, le cinéma soit devenu un outil malléable, comère au courant documentaire une autre dimension.

mille d'artistes américains. Ed Pincus a fondé en 1969 le département cinema de la section architecture du M.I.T. de Cambridge, le Massachusetts Institute of Technology. Il est l'auteur du meilleur livre de vulgarisation consacré au cinéma. Guide to filmaking. Peu après son arrivée, il invite Richard Leacock à travailler avec lui. Diaries (Journaux) n'est pas une tentative isolée, on se rappelle l'œuvre de Stan Brakhage ou le Journal da Lithuanie de Jones Mekas. Ed Pincus a érigé en principe de travail, pendant six ans, de 1971 à 1976, la coexistence de la caméra synchrone (avec son synchrone) et des aspects les plus intimes de sa vie familiale.

Agé aujourd'hui de quarante-deux ans, grandi dans la contestation et tout près de la flower generation, Ed Pincus, le plus souvent invisible, sa femme Jane, leurs deux jeunes enfants, Sami, une fille, et Ben, jouent devant la propre caméra de Pincus le rapport au quotidien, l'explosion des passions, la libération des moœurs, l'hystèrie toujours présente. Défi au récit classique, Diaries, qu'on n'a pas osé mettre en compétition à cause de sa longueur, plus de trois heures, est, comme Chelsea Girls d'Andy Warhol ou la Maman et la Putain de Jean Eustache, une de ces oœuvres fleuves qui cassent un art, obligent à tout repenser de ce que nous croyons savoir de feu le septième art.

The House (la Maison) d'Arnos Gitai (Israël), tourné à l'origine en vidéo

Tentative extrême, Diaries d'Ed noir et blanc et transféré sur film, dé-Pincus (Etats-Unis) inscrit directe- compose la réalité politique d'Israél ment sur pellicule le roman d'une fa- aujourd'hui, accumulation d'expériences douloureuses, de conflits d'espoirs malgré tout. Une maison bourgeoise de la banlieue de Jérusalem est reconstruite, ses propriétaires successifs, un docteur palestinien, un couple de juifs algériens, émigrés en 1956, des ouvriers du bâtiment, tous arabes, l'entrepreneur et son fils, juifs, remontent le fil du temps comme dans un conte de Maupassant. *The House* pourrait être le brouillon d'un film romanesque dirigé par quelque Jean Renoir ou John Ford des rives du Jourdain.

Avec El Salvador : Another Vietnam de Glenn Silber et Tete Vasconcellos (Etats-Unis) et Verdronken Land (le Pays englouti) de Chris Brouwer et Gérard Reteig (Pays-Bas) nous passons à la chronique sociale sinon ouvertement politique. Déjà retenu pour la prochaine compétition des Oscars à Hollywood, *El Salvador* est un film clair, direct, efficace, dans la tradition d'Emile de Antonio. Les auteurs disent le non-sens, à leurs yeux, de l'engagement officiel au Salvador, embryon possible d'un futur Vietnam. Verdronken Land reprend l'héritage de Johan van der Keuken, décrit la tragédie toujours renouvelée des hommes de la forêt qu'on chasse de leurs terres et qu'on plonge dans le déracinement, sinon la misère, au nom du progrès. Ces hommes, descendants d'esclaves, habitent le Surinam, l'ancienne Guyane hollandaise. LOUIS MARCORELLES.



3 acteurs/3 spectades par représentation A. Garcia-Voldès/S. Rodanski

J.C. Wino/R. Roussel P. Morier-Genoud/George

oc.243,60.59 inac agences-copar





Un superba travall de la Comédio de Caon. [...] (LE MATIN DE PARIS) GING SANDIER

La Comidie de Casa, me somble-t-it, rand blen lei l'étran-god praque commque de la pièce, cette asgoissante dimension de l'infiniment patri et témbrate encore une fois de l'axigonce et du l'artalogence de la demantie. (LE FIGARO) PIETE-MARCABRU

# POESIE

**RENDEZ-VOUS AVEC** 

### FLORENCE DELAY « POEMES DES INDIENS D'AMERIQUE DU NORD »

LUNDI 8 MARS A 20H30 PRECISES

AU GRAND FOYER (Entrée place du Trocadéro)

### INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL Séminaires de formation permanente

DÉCISION D'INVESTISSEMENT EN AUDIOVISUEL, 26-28 avril 2 500 F 

Renseignements et inscriptions:

Direction de la formation professionnelle 4, avenue de l'Europe, 94360 Bry-sur-Marne. Tél.: 875-81-84 ENYOI DU CATALOGUE DES FORMATIONS SUR DEMANDE

# DERNIERES **FAUST**

de Goethe

**?** 

mise-en scène d'Antoine Vitez DIMANCHE 7 ET 14 MARS A 15H MARDI 9, VENDREDI 12, SAMEDI 13 MARS . GRAND THEATRE . A 20H PRECISES ... Les portes seront femnées dès le début de la représentation

# théâtres

### LES SPECTACLES **NOUVEAUX**

HIPPOLYTE, Chaillot, Gémier (727-81-15), 20 h 30. AVEZ-VOUS DES NOUVELLES DU DOCTEUR ? Grand Hall Montorguell (233-80-78), 20 h 30. POURQUOI C'EST COMME ÇA, Le Souris papivore (278-27-54),

21 h 30. Mr HYDE, Tai théâtre d'essai (278-LA FAMILLE LEBOVITCH, Tristan Bernard (522-08-40), 20 h 30.

### Les salles subventionnées et municipales

Opéra (742-57-50), 19 h 30 : Ballets. Salle Favart (296-12-20), 20 h 30 : Bubbling brown sugar (Harlem années 30). Chaillot (727-81-15), 20 h 30 : Britannicus; Foyer, 18 h 15 : les Mille et Une

Odéon (325-70-32), 20 h 30: Hedda Ga-TEP (797-96-06), 20 h 30 : Patrice Caratini et Marc Fosset (jezz). Petit TEP (797-96-06), 20 h 30 : Teatro Centre Pempidou (277-12-33), Débats: 18 h 30 : « L'éducation, pour quoi faire ? » ; Cinéma ; 19 h : Cinema in the

age of Pollock. Carré Silvia Monfort (531-28-34), 20 h 30 : Zarathoustra, Danse Buto. Théâtre Musical de Paris (261-19-83), 18 h 30 : Orchestre de chambre de Pologne; 20 h 30: L. Masniaderi (Les Brigands). Théâtre de la Ville (274-22-77) (voir

Théâtre Musical de Paris).

### Les autres salles

American Charch (372-92-42) 20 h 30 : A Midsummer right's dream Antoine (208-77-71), 20 h 30 : Potiche. Arts-Hebertot (387-23-23), 21 h : l'Etrangleur s'excite.

Atelier (606-49-24), 21 h, : le Nombril. Bouffes-du-Nord (239-34-50), 20 h 30 : la Tragédie de Carmen. Bouffes-Parisiens (296-97-03). 21 heures: Diable d'homme. Cartoucherie, Épéc de Bois (808-39-74).

20 h 30 : Ecrits contre la Commune ; Thésire de la Tempête (328-36-36) 20 h 30 : Ella : Atelier du Chandron (328-97-04), 20 h 30 : Sebi ; Théâtre de 'Aquarium (374-99-61), 20 h 30 : De mémoire d'oiseau; Théâtre du soleil (374-24-08), 18 h 30 : Richard II. Centre d'Art Celtique (258-97-62), 20 h 45 : Perles à rebours. Contre Culturel de l'Abbaye (354-30-75),

21 h : Poésie sacré. Château de Vincesnes (365-70-13), 21 h : Gerbe de blé. CISP-Theatre Paris-12 (343-19-01), 20 h 45 : Récréations de clowns. Cité internationale (589-38-69), Galcrie,

20 h 30 : la Religiouse ; Grand Théâtre, 20 h 30 : La divine comédie ; Resseire, 20 h 30 : Pierre Abelard 1079-1142. Comédie Canmartia (742-43-41), 21 h: Reviens dormir à l'Élysée. Comédie Italienne (321-22-22), 20 h 30 :

La servante amoureuse. Comédie de Paris (281-00-11), 20 h 30 : Daumon (261-69-14), 21 h : La vie est trop courte

Edouard VII (742-57-49), 20 h 30 : la Danse dit diable. Espace Cardin (266-17-30), 20 h 30 : Oratorio pour une vic. Espace Gaîté (327-95-94), 22 h : Stratégie pour deux jambous. Essaion (278-46-42), I, 20 h 45 : le Marnean des maléfices. 22 h 15 : L'Alpage -II, 18 h 30 : Ballades. 20 h 15 : La pla- LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES -704.70.20 (lignes groupées) (de 11 heures a 21 heures, sauf les dimanches et jours féries)

Pour tous renseignements concernant.

l'ensemble des programmes ou des salles

### Jeudi 4 mars

nete Shakespeare, le conte d'hiver. 21 h : Fontaine (874-74-40), 20 h 30 : Koude Galté Moutpermasse (322-16-18), 22 h : Galerie 55 (326-63-51), 20 h 30, The Glass Hachette (326-38-99), 20 h 30 : la Cantatrice chanve; 21 h 15: in Lecon; 22 h 30 : l'Augmentation.

Jardin d'Hiver (255-74-40), 21 h : Leçons de bonheur. La Brayère (874-76-99), 21 h : le Divan. Lierre Théâtre (586-55-83), 20 h 30 : La grande pour dans la montagne. Lacernaire (544-57-34), Theatre Noir; 18 h 30 : Une saison en enfer 20 h 30 : Un amour de théâtre; 22 h 15: S. Joly; Théâtre Rouge; 18 h 30 : Don Qui-chotte; 20 h 30 : Douce; 22 h 15 : Four

une infinie tendresse; Petite saile, 18 h 30 : Parloos français. Marie-Strart (508-17-80), 20 h 30 : La confession d'Igor... Madeleine (265-07-09), 20 h 45 : Du vent dans les branches de sassafras. Marigny (256-04-41), Salle Gabriel (225-20-74), 21 h : le Garçon d'appartement.

Matherins (265-90-00), 21 h : Jacques et Michel (265-35-02), 21 h 15 : On dinora au Michedière (742-95-22), 20 h 30 : la Patte-Moderae (280-09-30), 20 b 30 : Trio. Montparusese (320-89-90), 21 heures : Trahisons: Petite salle, 21 h; Un cri.

vre France. Petit Forum (297-53-47), 20 h 30 : Tonte honte bue (dern.). Poche (548-92-97), 21 h: Baron baronne. Saint-Georges (878-63-47), 20 h 45 : le Charimari Scala (261-64-00), 20 h 30 : les Caprices de Marianne. Studio des Champs-Elysées (723-35-10),

Stadio-théžtre 14 (545-49-77), 20 h 30 :

S. 1 - Faïences, orfevrerie, objets

S. 6 - Dessins et tableaux anciens

S. 10 - Bouvier, Gayrin, Ecole de

S. 3 - Bijoux, objets de vitrine, gr-

S. 4 - Art d'Extême-Orient, céra-

S. 6 - Porcelaines et falences an-

ciennes. Mª Laurin, Guilloux, Buffetand et Tailleur, MM. Nicolier, John-

mique, ivoires, imp. dessius japonais. Mª Millon et Jutheau.

genterie. Mª Countrier et Nicolay.

de la succession de M. Dhome et appt à divers amateurs. Mª Ader, Picard,

Tajan, MM. Antonini et Herdhebant.

Paris M. Robert

Godenu et Solamet.

son et Henry.

M. Lefebyre.

d'ameublement. Mes Pescheteau et rard de Heockeren.

drouot

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot - 75009 Paris

Téléphone: 246-17-11 - Telex: Drouot 642260

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris

Les expositions auront lieu la veille des ventes, de 11 h à 18 h

sauf indications particuliàres

**LUNDI 8 MARS** 

(exposition samedi 6)

MARDI 9 ET MERCREDI 10 MARS à 11 h et 14 h

(exposition lundi 8)

MERCREDI 10 MARS (exposition mardi 9)

S. 2 - Atelier René Ménard. S. 7-Objets d'art et d'ameublt des

M" Boisgirard de Heeckeren, XVIII et XIX. M" Ader, Picard, Ta-M. Marcillac.

S. 5 - Coll. E.P. Nicolas monnaies romaines (argent et bronze). Mª Andap,

20 h 45 : le Cœur sur la main.

Quelle belle vie, quelle belle mort.

Palais-Royal (297-59-81), 20 h 45 : Pan-

T.A.L. Theatre d'Essai (278-10-79), 20 h 30 : La Maison de Bernarda ; 22 h : L'Écume des jours. Theatre d'Edgar (322-11-02), 20 h 30 Vampire au pensionnat; 22 heures : Nous on fait où ou nous dit de faire. Theatre on Road (387-88-14), 20 h 30: Roméo et Juliette. Théâire du Marais (278-03-53), 20 h 30 : Henri IV. Thélitre de la mer (520-74-15), 20 h 30 : Voulez-vous jouer avec moi? Thefitre de la Plaine (250-15-65), 20 h 30 :

Le dernier des métiers; L'Equarissage pour tous. Théâtre Présent (203-02-55), 20 h 30 Thélitre des Quatre-Cents Coups (633-01-21), 20 h 30 : Mademoiselle Julie. Théâtre du Roud-Point

Theatre 13 (589-05-99), 20 h 30 : Les Cap-Theatre 18 (226-47-47), 22 h : Lettre su Tablitre 347 (874-28-34), 19 h 45 : Le roi Variétés (233-09-92), 20 h 30 : Chéri.

70-80), 20 h 30 :L'Amante Anglaise ; Pe-

### En région parisienne

tite salle, 20 h 30 : Virginia.

Antony, Th. F.-Gémier (666-02-74), 21 h: Tout ca c'est une destinée normale. Aubervilliers, Thélitre de la Commune (833-16-16). 19 h 30 : Propos de petit déjemer à Mismi. II. 20 h 30 : Maria Pi-

Bobigay, MC (831-11-45), 20 h 30 : la V6ridique Histoire de... Boulogne, T.B.B. (603-60-44), 20 h 30: Sheriock Holmes Châtilion, C.C.C. (697-22-11), 21 h: is Noce chez les petits bourgeois. Chelles, Théâtre (421-20-36), 20 h 30 : Fin de siècle. Clichy la Garenne, Théâtre Rutebeuf

(731-11-53), 18 h 30 : Dien aboie-t-il? Gennevillers, Théatre (793-26-30), 20 h 45 : Perspectives ultérieures.

S. 11 - Ameublement. Ma Boingi-

S. 14 - Art nouven, bons meubles de style. Ma Audap, Godeau et Sois-

Mª Boisgirard de Heeckeren,

S. 16 - Bons membles et objets mo-

biliers. M" Ader, Picard et Talan.

jan, MM. Dillée et Lévy-Lacaze.

S. 10 - Très bei ensemble d'objets

S. 13 - Bibelots Meubles. M. Deur-

S. 16 - Tableaux, Bijx Mob. M. le

d'art principalement du XVIII.

M. Moress-Cobard.

15 - Coll. d'art de l'Inde.

### Kery, Studio (672-37-43), 20 h 30 : l'Ignorant et le Fou.

Malakoff, Théltre 71 (655-43-45), 21 h : Paris by night on is bal des ombres. Mendon, CCM (626-41-20), 20 h 30 : Marcelo Tamoyo. Nanterre, Théâtre des Amandiers (721-18-81), 20 h 30 : le Déscrt. Nesitty, Azhistic (624-03-83), 21 h [Abri

Noisy-le-sec, salie G. Philipe (849-01-73), 20-h 30 : Réves sur le mont Gilbert. Seint-Cyr-PEcole, C.C. E-Triolet (058-45-75), 21 h : le Prix Martin. Saint-Deals, Théatre Gérard-Philipe (243-00-59), 20 h 30 : les Oubliettes. Saint-Many, Rond-Point Liberté (889-22-11), 21 h : l'Ament militaire. Vincennes, Théâtre D.-Sorano (374-73-74). 21 h : Léonce et Léna ; Petit Sorano, 20 h : J.-L. Fischer.

Les concerts

Salle Playel, 20 h 30 : Orchestre de Paris dir. Z. Mehta, sol.; M. Rostropovitch (Dvorak, Strauss). Selle Gareen, 21 h : F. Buffet, G. Rispa orch, dir. : M. Swierczewski (Bellini Verdi, Berlioz...). Radio-France, Grand 20 h 30 : J.-J. Rouvier, J.-J. Kantorow, Ph. Muller (Mozart, Dvorak, Brahms). Salle Cortot, 21 h : J.-M. Ankri (Milan. Dowland, Giuliani, Pujol...) Lucernaire, 19 h 45 : M. Winthron.

G. Zamfir, G. Rabol Salle Berlioz, 20 h 30 : J. Juffet, I. Grandet (Brahms, Szymanovski)

ler), 21 h : P. Acgerter (Beathoven).

Eglise. St.-Germain-des-Pris, 21 h

Ph. Pantet (Tchathowsky, Bach, Krein-

(\*\*) mex moins de dix-huit aus.

CHAILLOT (704-24-24) 15 h : le Couple idéal, de B. Roland 19 h : Hommage à George Cuker : Virtuous sin, de G. Cakor et L. Gasmier; 21 h : Jacques Prévert et le cinéma : Ciboulette, de C. Autant-Lara, dialogue de J. Prévert.

**BEAUBOURG (278-35-57)** 15 h : la Jeune Fille au carton à chapeau. de B. Barnett; Dix ans du Forum de Berlin, 1971-1980 : Films expérimentaux : Mare's Tail, de D. Larcher; 19 h : Fleur pâle, de M. Shinoda.

### Les exclusivités

La cinémathèque

allemagne mere blafarde (All., v.o.) : Marais, 4 (278-47-86). L'AMOUR DES FEMMES (Fr.) : Saint-André-des-Arts, 6º (326-48-18). LES ANGES DE FER (All. v.o.): 14

Juillet Parmasse, 6 (326-58-00); Racine, 6- (633-43-71); 14 Juillet Bastille, 11. (357-90-81). ARTHUR (A., v.o.): U.G.C. Biarritz, 8 (723-69-23). LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.c.) : Saint-Michel, 5

(326-79-17); George-V, 8 (562-41-46). - V.f.: 3 Haussmann, 9 (770-47-55); Parnassions, 14 (329-83-11). LEBATEAU (All., v.o.) : U.G.C. Danton, 6 (329-42-62) ; Biarritz, 8 (723-69-23); Ermitage, & (359-15-71). ~ V.f. : Rex. 24 (236-83-93); U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32); Bretagne, 6 (222-57-97); U.G.C. Caméo, 9 (246-66-44) : U.G.C. Gare de Lyon, 12, (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 134 (336-

23-44) : Mistral, 14 (539-52-43) :

Magic Convention, 15 (828-20-64) Murat, 16 (651-99-75); Paramount Montmartre, 18 (606-34-25); Socrétan, 19• (241-77-99). BLOW OUT (A., v.o.): Forum, 1º (297-53-74); U.G.C. Odéon, 6- (325-71-08); U.G.C. Rotnode, 6 (633-08-22) : Biarritz, 6º (723-69-23); Normandie, 9º (359-41-18). - V.f.; Rex. 2º (236-83-93) ; U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32) ; Caméo. 9 (246-66-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12 (343-01-59); U.G.C. Gobe-

line, 13 (336-23-44); Mistral, 14 (539-52-43); Montparnos, 14 (327-52-37); Magic Convention, 15 (828-20-64); Paramount Montmartre, 18 (606-34-25). CARMEN JONES (A., v.o.) : U.G.C. Danton, 6 (329-42-62) ; Marbouf, 8

(225-14-45).
LA CHEVRE (Fr.): Richelies, 2 (233-56-70); Montparname 83, 6 (544-14-27); Ambassade, 8 (359-19-08); Biarritz, 8 (723-69-23); Français, 9 (770-33-88); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Convention St-Charles, 15 (579-33-00); Chichy Pathé, 18 (522-46-01); Secrétan, 19 (206-71-33). CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE (Fr.-It., v.o.) (\*), Paramount Odéon, 6-

(325-59-83); George-V, 8- (562-41-46). - V.f.: Paramount Opers, 2º (742-COUP DE TORCHON (Fr.) : Marivaux, 24 (296-80-40); Paramount City, 84 (542-45-76); Paramount Montparmasse, 14 (329-90-10).

CUTTER'S WAY (A., v.o.): Ciné Beau-bourg, 3e (271-52-36); Quintette, 5-(633-79-38); Elysées Lincoln, 8- (359-36-14); Parnassiens, 14- (329-83-11); 14-Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79).

DERNIER CAPRICE (Jap., v.o.), Studio
Git le Cœur, 5 (326-80-25). LE DERNIER VOL DE L'ARCHE DE NOE (A., v.f.): Rex, 2 (236-83-93); Ermitage, 8 (359-15-71); U.G.C. Gobelins, 13 (336-23-44); Miramar, 14

(320-89-52); Napoléon, 17º (380-

DIVA (Fr.): Ciné Besubourg, 4 (271-52-36); Panthéon, 5 (354-15-04); Pagode, 7 (705-12-15); Marignan, 8 (359-92-82); Athéna, 12 (343-00-65).

LE DROIT DE TUER (A., v.o.) (\*\*);

Paramount-Odéon, 6 (325-59-83);

Paramount-City, 8 (562-45-76); v.f.;

Max-Linder, 2° (770-40-04) Paramount-Opera, 9 (742-56-31) Paramount-Bastille, 12 (343-79-17); Paramount-Galaxie, 13 (580-18-03); Paramount-Gobelins, 13 (707-12-28); Paramount-Montparnasse, 144 (329-90-10): Paramount-Orleans, 14 (540-45-91): Convention-Saint-Charles, 150 (579-33-00); Paramount-Maillot, 17 [758-24-24]; Paramount-Monumertre, 18º (606-34-25); Secrétan, 19º (241-

ESPION LEVE-TOI (Fr.) : U.G.C. Odéon, 6 (325-71-08); Normandie, 8 (359-41-18): Helder, 9 (770-11-24): Miramer, 14 (320-89-52). EXCALIBUR (A., v.L): U.G.C. Opéra, 2º (261-50-32). LE FAUSSAIRE (All., v.o.) : Cinoches, &

(633-10-82). LA FIEVRE AU CORPS (A., v.o.) Gaumont-Los Halles, 1er (297-49-70); Quintette, 5e (633-79-38); Colisée, & 359-29-46); v.f. : Berlitz, 2 (742-60-33); Montparmasse-Pathé, 14: (322-19-23); Gaumont-Convention, 15- (828-42-27); Mayfair, 16° (525 -27-06); Clichy-Pathé, 18 (522-46-01).

### LES FILMS NOUVEAUX

ABSENCE OF MALICE, film améri cain de Sydney Pollack, v.o. : Studio Médicis, 5 (633-25-97) : Paramount-Odéon, 6 (325-59-83): Publicis Champs-Elysées, 8 (720-76-23); w.f. : Paramount-Bastille, 12 (343-79-17): Paramonnt-Galaxie, 13 (580-18-03); Paramount-Orléans, 14- (540-45-91); Paramonni-Montparnasse, 14 (329-90-10); Convention Saint-Charles, 15 (579-(758-24-24).

33-00); Paramount-Maillot, 174 LE BOURGEOIS GENTILHOMME. film français de Roger Coggio: Gaumont-Halles, 1" (297-49-70) impérial, 2 (742-72-52); Quartier Latin. 5 (326-84-65); Montparnasse 83 6 (544-14-27); George-V, 8 (562-41-46); Athéna, 12 (343-00-65); Fauverte, 13\* (331-60-74); Broadway, 16 (527-41-16).

IL ETAIT UNE FOIS DES GENS HEUREUX : LES PLOUFFE, film canadien de Gilles Carie: Ganmont-Halles, 1= (297-49-70); Richelien, 2 (233-56-70); Saint-Michel, 5 (326-79-17); Saint-Germain Studio, 5 (633-63-20) ; Ambassade, 8: (359-19-08); Français, 9 (770-33-88); Nation. 12 (343-04-67); Montparnasse-Pathé, 14 (322-19-23); PLM Saint-Jacques, 14 (589-68-42): Gaumont-Convention, 15 (828-42-27); Gaumont-Sud. 14 (327-84-50); Wepler, 184 (522-

. . .

AANT

LA MÉMOIRE COURTE, film fraiçais d'Edonardo de Gregorió: Olympic-Luxembourg, 6 (633-97-77); Action République, 11 (805-51-23); Olympic-Entrepot, 14 (542-67-42).

napoléon, le petit renard BLEU, film soviétique d'Edouard Botcherov. v.f.: Cosmos, 6 (544-28-80), H. sp.

PABLO PICASSO, film français de Frédéric Rossif : Movies, 1 (260-43-99); Paramount-Marivaux, -2 (296-80-40); Studio Alpha, 5. (354-39-47); Paramount-Odčon, 6 (325-59-83); Monte-Carlo, 8 (225-09-83); Paramount-Galaxie, 13 (580-18-03); Paramount-Montparnasse, 14 (329-90-10); Paramount-Maillot, 17 (758-24-24). REGLES, RITES, film français d'Alain Fleisher : Le Pagode, 7

(705-12-15). WOLFEN (\*\*), film américain de Michaël Waldleigh, v.o.: U.G.C. Odéon, 6 (325-71-06); Ermitage, 8 (359-15-71); Magic Convention, 154 (828-20-64); V.L.: Rex, 24 (236-83-93); U.G.C. Opéra, 24 (261-50-32); Mistral, 14 (539-52-43); Montparnos, [4º (327-52-37); U.G.C. Gobelies, 13º (336-23-44);

Murat, 16 (651-99-75).

# Cathy Berberian

# mUSicA

un concert unique Samedi 6 Mars 1982 à 21 h.

Maison de la Chimie 28, rue Saint-Dominique 75007 Paris

Réservations: Librairie Des femmes, 74 rue de Seine 75006 Paris et sur place le jour même à partir de 19 h. Prix des places: 60 F.





JEAN-CLAUDE

**VANDEN EYNDEN** 

PLACES: 10 A 150 F

LA LOCATION EST OUVERTE TOUSILES JOURS DE 17H A 18H39

POUR LES SALLES VOIR LIGNES PROGRAMMES -

Entre l'ironie et le drame... un film indassable qui nous apporte quelque diose de rare et d'inattendu. Josques SICLIER Le Monde



JALE FESTA CAMPANILE D'après le roman de PASQUALE FESTA CAMPANILE "LE LARRON" Écitoris ALBIN MICHEL



Tournée Française du 16 au 23 Mars

en concert à Paris le 16 Mars Maison de la Radio

DISCOGRAPHIE: WATT 001 TROPIC APPETITES
WATT 003 WITH MICHAEL MANTLER ECM

JEUDI 11 MARS (exposition mercredi 10) S. 9 - Mcubles. Me Neret-Minet. JEUDI 11 MARS à 16 h 30 (exposition de 11 à 16 h) S. 5 - Tapis d'Orient. Mª Ader, Picard, Tajan, M. Berthéol. **VENDREDI 12 MARS (exposition jeudi 11)** 

S. 4 - Falences et Porcelaines an- Mr Delorme, MM. Antonini, Mortier ciennes. Ma Ader, Picard, Tajan, et Lacoste. S. 8 - Ameublement, Me Boisgleard S. 16 - Bijoux, argenterie ancienne et moderne. Ma Oger et Dumout.

S. 7 - Tableaux anciens Extreme-Orient, meubles et objets d'art.

Études annonçant les ventes de la semaine : ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favart (75002), 261-80-07.
AUDAP, GODEAU, SOLANET, 32, rue Drouot (75009), 770-67-68.
Le BLANC, 32, avenue de l'Opéra (75002), 266-24-48.
BOISGIRARD de HEECKEREN, 2, rue de Provence (75009), 770-81-36.
COUTURIER, NICOLAY, 51, rue de Bellechasse (75007), 555-85-44.
DELORME, 3, rue de Penthièvre (75008), 265-57-63.
DEURBERGUE, 19, bd. Montmartre (75002), 261-36-50.
LAURIN, GUILLOUX BUFFETAUD, TAILLEUR, (auciemaement RHEIMS)
LAURIN, 12 rue Drougt (75009), 246-61-16.

LAURIN, 12, me Drouot (75009), 246-61-16.
MILLON, JUTHEAU, 14, rue Drouot (75009), 770-00-45.
NERET-MINET, 31, rue Le Peletier, (75009), 770-07-79.
OGER, DUMONT, 22, rue Drouot (75009), 246-86-85.
PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN FERRIEN, 16, rue de la Grange-Batelière (75009), 770-88-38.

**EOSERT, 5. avenue d'Eylan** (75016), 727-95-34.

WAPLER, 16, place des Vosges (75004), 278-57-10.

# RADIO-TÉLÉVISION

LA FOLLE HISTOIRE BU MONDE (A., v.o.); Gaumont Los Halles, }\*
(297-49-70); Studio de la Harpe, 5\* (354-34-83); Hautefeuille, 6º (633-79-38) : Marignan, 8 (359-92-82) : Biarritz, 8 (723-69-23) ; 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79); (v.f.) : Berlitz, 2 (742-60-33); Capri, 2 (508-11-69); Montparmasse 83, 6 (544-14-27); Notion, 12 (343-04-67); Faurette, 13-(331-56-86); Gammont Sud, 14 (327-84-50); Bienventie Montparnesso, 15 (544-25-02); Clichy Paths, 18, (522-RONTAMARA (It., v.o.) : Studio Cujus,

eriters:

as

Military Land Maria.

Mobile 4.1

prik, milanes i

Markey March Holling

Souther & County In the State of the State o

County of the Party of the Part

Marie ( ) pinty in the space of the state of

Westernam den Pres

Booting His hard & Salver I bear

pulnant Bearille 1 : 14:

Begenett Tierlift eine In .....

Mount Martin

Management of the last

Master Paragraphic

\$26-241 Paranta at Manager

the treatment of

Bel-111: Heider, on Think

STATE OF LUC OF

ACREACHE A .... Conta

Profess

Personal Haller

Manage Pure Ton Ton Ton

Comment Contract of the St.

FILMS NOUVEAUX

MALICA, Grane

Bydene I

Personal Harris St.

Alle Carlo

Chipara iss

THE REPORT OF A LIE PERSON.

I AL THE HALL

**L** 31 ~ 12 57 \$15.

V - 4-

Abbengare in V fet wife

1431 34

A STATE

1100

1000 - C

1

10) H ti

THE NAME OF STREET

**10.5** 

14-131 H

Marin 15--

344.12

Figure 7:

PART N

150 mm

-

ELEPT . i = ······

4.40

· lot M

LA BERTHANNERS CONTROL

Al, like and

Same:

M. 111 A. . . . . .

Marie 110 cm or marie

POLEM IT PITTE SING

2 (1376 4

10 Table 100

Man :

Para was a series .

Per Per II

PROBLEM OF CASH SEC.

Companies of the latter of the

M. P. Arger ... . Per the Marky

50 (354-89-22). FRANCESCA (Port., v.o.): Olympic, 14 GARDE A VUE (Fr.) : Berlitz, 2 (742-.60-33); U.G.C. Opera, 2 (261-50-32) Quintetta, 5 (633-79-38); Ambassade, 8 (359-19-06) ; Espace Galte, 14 (327-

GEORGIA (A., v.o.) : U.G.C. Odéon, 6º (325-71-08); U.G.C. Rotonde, 2 (633-08-22) : U.G.C. Champs-Elysées, & (359-12-15); 14 Jaillet-Bastille, 11 (357-90-81); Caroso, 9= (246-66-44) Bicavento-Montparnasse, 15. (544--25-02) -: 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79).

LE CRAND PARDON (Fr.) : Richolist. 2 (233-56-70); Quintette, 5 (633-79-38); Montparnasse 83, 6 (544-14-27); Colisée, 8 (359-29-46); Frangais, 9 (770-33-88); Paramount Bestille, 12 (343-79-17); Fauvette, 13 (331-56-86): Gammont Convention, 15 (828-42-27); Weplet, 184 (522-46-01 Gasmont Gambetta, 20 (636-10-96); Tourelles, 20 (364-51-98)

LA GUERRE DU FEU (Fr. Can.) : Impé-nal. 2 (742-72-52) : U.G.C. Danson, 6 (329-42-62) : Mérignen, 8 (339-92-82) ; Hollywood-Boul., 9 (779-10-41) : Mont-parname Pathé, 14 (322-19-23) ; Kino-panorama, 15 (306-50-50) ; Gaumont. Gambetta: 29 (636-10-96),
INCUBUS (Canc. v.o.): Chiny-Pelsoc, 5(354-07-76): Normandie, 8- (35941-18): - V.L.: Rio-Opéra, 2- (74282-54): U.G.C. Opéra, 2- (261-50-32);
Maxéville, 9- (770-72-86); U.G.C. Gare
de Lyon, 12- (343-01-59); Mistral, 14(250-53-42): Management [44-6322-

(359-52-43); Montpartos; I4 (327-52-37); Magio-Convention, 15 (828-20-64) : Paramount-Montmartre, 18 (606-34-25). The Fundamental of Euchronica, 6 IN JOURNAL DUNE FULL PERDUE (All.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-

LE LARRON (It., vo.): Gammont les Halles, 1= (297-49-70): Hautefeuille, 6 (633-79-38): Marignan 6 (339-92-82); Parassiens, 14 (329-83-14). — V.L.: Marivaux, 2 (296-80-40): Saint-Hazare Pasquier, 8 (387-35-43): Maréville, 9 (770-72-86) : Images, 18 (522-47-94) 12TAN (Fr.) (\*): Impérial, 8 (742-72-52); Ciné-Beaubourg, 4 (271-52-36); Quintette, 5 (633-79-38); Ambassade, 8 (359-19-08); Parogueians, 14 (329-83-11); Clichy-Pathé, 18 (522-

MAD MAX (Austr., 2.0.) (\*\*): Marbent, 8 (225-18-45). - V.F. Bretagne, 6 (222-57-97) : Mazáville, 9\* (770-72-86) : MA FEMINIE S'APPENE REVIENS (Fr.) : Berlitz 2\* (742-60-33) \*\*\* Mariguan, 8 (359-92-82) ; Gaumont Sud, 14 (327-84-58); Montpaymente Pathé, 14:

5! (337-57-47). MILLE MILLIARDS DE DOLLARS (Fr.) : Capri, 2' (508-11-69) : U.G.C. Opera, 2 (261:50-32); U.G.C. Danton, (329-42-62); 1J.G.C. Rotonde, 64 (633-08-22) x U.G.C. Biarritz, & (723-69-23); U.G.C. Cambo, 9 (246-66-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12 (343-01-59); Fauvette, 13 (321-60-74); Micamar, 14 (320-89-52); Michal, 14 (539-52-43); Gaumont-Convention, 15: (828-42-27); Victor-Hogo, 16: (727-49-75); Clichy-Pathé, 18: (522-46-01); Gaumont-

MUR "MURS ET "DOCUMENTEUR (Fr.): 14-Juillet Parnasse, 6 (326-NOCES DESANG (Esp., v.o.) : Studio de In Harpe-Huchette, 5 (633-08-40): --LE'PETT LORD RAUNTEEROY (A., v.f.) : Marboud, & (225-18-95). : POPEYE (A., v.L.) : Napológic 17- (380-

Gambetta, 20 (636-10-96).

LE PRINCE DE NEW-YORK (A., v.a.): Paramount Odéon; 6º (325-59-83); Publicis Elysées, 8 (720-76-23), (v.f.): Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10). LE PROFESSIONNEL (Fr.): Berlitz, 9° (742-60-33); Ambassade, 8° (359-

19-08); Colines, 8\* (359-29-46).
PRUNE DES BOIS\* (Beig.) : Rivoli, 4\* (272-63-32); Banque de Flunge, 5 (329-41-19). OUT GHANTE LA-BAS? (Your F.O.) Saint-André-des-Arts, 6" (326-48-18) Lucernaire, 6r (544-57-34), \_\_\_\_\_

RAGTIME (A., v.o.) : Forum, 1= (297-53-74); Chiny Palace, 5: (354-07-76); Hantefesille, 6: (633-79-38); Pagode, 7: (705-12-15); Gaumont Champt-Elysées, 8 (359-04-67) : Parpassions, 14 (329-83-H); 14-Juiller Beaugrenelle, 15 (575-79-79); (v.f.) : Français, 9. (770-REMBRANDT FECTF (Holt, v.o.)

Movie, 1= (260-43-99). PICHES ET CELEBRES (A., v.o.): Publicis Saint-Germain, 6 (222-72-80): Paramount City, 4: (562-45-76). — V. f.: Paramount Opéra, 9= (742-56-31); Paramount Montpayment, 14 (329-90-10); Passy, 16 (288-62-34); Paramount Maillot, 17. (758-24-24). ROX ET ROUEY (A. v.f.): La Royale, 8-(265-82-66); Napoleon, 17- (380-

SAYAT NOVA (Sor., V.o.), Cosmos, 6-STRESS ES TRES TRES (Em., vo.) Studio Logos, 5 (354-26-42).
TETE A CLAQUES (Fr.). Gaumont-les-Falles, 1= (297-49-70) : Richelieu, 2e (233-56-70); Marignan, 8- (359-92-82); Saint-Lazaro-Pesquicz, 8- (387-35-43); Français, 9 (770-33-88); Nation, 124 (343-04-67); Fanverte, 13 (331-60-74); Montpurnesse Pathé, 14 (322-

19-23) : Gammont Convention, 15 (828-42-27) : Murat, 16 (531-99-75) : Clichy Pathé, 18 (522-46-01). TRANSES (Mar. v.o.) : Saint-Séporin, 5 (354-50-91).
TROP TOT, ISROP TARD (Fr.), Forum,
1\* (297-33-74); Action Republique, 11\*
(805-51-33).

UNE ETRANGE AFFAIRE (Fr.) : Studio Jean-Cockers S (354-17-62) : Elysées Point Show, & (225-67-29) ; Paramount Galarier T3: (580-18-03):
Paramount Montpaphene, I4: (32990-10).
LES UNS ET LES AGIRES (Fr.): Pablick Matignen, P. (33031-97).
VERS LE SUD (vo.): Forum (29753-74).

L'élaboration du projet de loi sur l'audiovisuel

### Les militants de la C.F.D.T. déplorent le manque de véritable concertation

M. Georges Fillioud, ministre de la communication, devait rencontrer, ce jendi 4 mars, dans l'après-midi, les différentes organisations syndicales afin de leur communiquer les grandes lignes du projet de loi sur l'audiovisuel, qui sera discuté en conseil des ministres à la fin du mois, pour être présenté ensuite au Parlement. Cette réunion est très attendue par les syndicats, qui se sont plaints plusieurs fois de ne pas être tenus au courant et qui ont tenté de faire pression en appelant à la grève générale le 24 février. La conférence de presse organisée, mardi 2 mars, par la F.T.I.A.A.C-C.F.D.T. (1) traduit bien le climat de malaise et de méssance qui existe actuellement entre le ministère et certains syndicats de l'audiovisuel.

soufflé? Il n'est pas dit que le projet de loi ne convienne pas aux syndicats. La F.T.I.A.A.C.-C.F.D.T., qui a fait comaître ses craintes au vu de ce qui se passe depuis le 10 mai, en est elle-même convenue. Mais les syndicats, échaudés par les différentes réformes élaborées précédemment dans le plus grand secret, sont amers, craignant de voir se perpétuer des méthodes qu'ils espéraient révolues.

Ils reprochent au ministère de la

communication l'absence de concertation. M. Georges Fillioud a repondu qu'il avait accordé, depuis le 29 mai, trente-neuf audiences à des délégations syndicales de divers orgamismes issus de l'O.R.T.F. : « Jamais une concertation d'une telle ampleur n'avait été organisée », 'a-f-il' déclaré, précisant dans le même temps qu'il ne saurait être question pour le gouvernement de se dessaisir de la responsabilité de rédigen ia loi. A quor la F.T.I.A.A.C.-OFD: F. a retorque qu'il y avait effectivement beaucoup de « rencontres», mais qu'il ne fallait pas confondre «discussions» (c'est-'à-dire concertation) et « simples auditions ». Le malentendu, important, pourrait conduire à un grave conflit. Est-co aux syndicats d'élaborer un projet de loi? Non, affirme très clairement le gouvernement. Non, admettent les syndicats, non mais oui...

### Une menace

Les gyndicats craignent surtout de ne pas avoir un texte « ouvert » sur lequel ils pourraient intervenir. « Est-ce que ce sera un projet ouvert ou un produit ficele? . a demande M. Michel Rey, secretaire général de la F.T.LA.A.C.-C.F.D.T., ignosant sil y aurait « les grandes lignes MEPHISTO (Hong vio.) Episode Bois, fou bien quelque chose de plus précis ».

> La F.T.I.A.A.C.-C.F.D.T. est re-venue plusieurs fois sur l'a absence de concertation », mais aussi sur anéthode choisie pour les rencontres avec les syndicats depuis le 10 mai. Elle a dénoncé le « saucissonnage ». qui « flatte les corporatismes », qui \* n'est pas le meilleur moyen d'arriver à des synthèses ». « Nous avons Eté recus par le premier ministre (il a fallu insister), on nous a écoutés. mais il n'y a pas eu de véritable concertation. =.

La F.T.I.A.A.C.-C.F.D.T. a exprimé, d'autre part, sa préoccupation devant la \* chute spectaculaire » de la production à la italevision. . Des productions ont été annulées sans qu'il soit possible de

### A ANTENNE 2 Conflit smoor if we spot perfectaire

L'émission pour enfants, Récré-A2, n's pas été diffusée le 3 mars à la suite d'un désaccord entre les techniciens et la direction. Une dispositive Antenne a occupé l'écran de 14 h50 à 17 h 25, amoncant seulement l'heure de reprise des émissions. Le conflit a éclaté dans la matinée lorsque les techniciens ont découvert sur le programme de l'émis-sion qu'un spot publicitaire était prévu entre le dessin animé Goldorak et une émission en plateau. Des négociations par teléphone out donc été entamées - on vain - entre la direction de la chaîne et les techniciens du SURT-CFDT qui exigentent la suppression de

Dans un communiqué, le syndicat affirme ne pouvoir admettre qu'une émission soit coupée par de la publicité », et dinonce « l'utilisation mercantile des enfants comme cibles publicitaires . De son coté, l'intersyndicale des journalistes d'Antenne 2 (SNJ CFDT, POk soutient les personnels de studios qui ont refuse d'assurer la sabrication de l'emission. « Le cahier des charges de la société înterdit une telle diffusion du cours d'une émission, rappelle t'eiller faisant part de son mquietude g en voyant la direction d'Amenie Trenter de déroger oux mis-

sions du service public ». Onant à la direction d'Antenne 2, elle estimo que l'airêt de travail de certains personnels techniques. « ne repose sur aucune base légale - du fait de l'absence de préavis et juge « inexact » le motif invoqué pour le justifier : « Le cahier des charges interdit aux chaines de sélévision de couper une émission par des spots publicitaires, or cette obligation n'a millement été violée puisque les spots sont diffusés entre deux emissions distinctes. . Elle rappelle entin qu'il n'appartient qu'à elle ainsi qu'au conseil d'administration de « veiller ou respect de la déontologie imposée par le cabler des charges en matière de

La situation va-t-elle exploser ou faire la part entre les difficultés fie colmer et retomber comme un nancières et les réorientations de programme . a fait remarquer M. Rey. Seion le syndicat, TF 1 aurait annulé vingt et une dramatiques pour investir dans une superproduc-

tion. Africa Korps. ce qui entraîne

une sous-utilisation des installations

en France et un chômage accru chez

les artistes et les réalisateurs (pour

cette dernière catégorie, le chômage

serait passé de 40 % à 60 %). La F.T.LA.A.C.-C.F.D.T. a enfin rappelé quelques-ims de ses principes pour le futur projet de loi : la création d'une « haute autorité » comme le précouise le rapport Moinot; le rattachement de T.D.F. à la communication; la réinsertion de la S.F.P. au sein du service public et non la « filialisation » proposée par le rapport Moinot; une véritable régionalisation « qui s'appuie sur des moyens »; une convention collective

« extensible » aux entreprises pri-

vées de l'audiovisuei... Et si ces principes n'étaient pas pris en compte? « On assiste à une focalisation, à une convergence dans le temps de problèmes qui pourraient mener à une explosion », a déclaré le secrétaire général de la F.T.LA.A.C.-C.F.D.T. Une memace précise, qui, si elle inquiète le gouvernement, ne devrait pourtant pas entamer la fermeté affirmée, à la fois par MM. Georges Filliond et Pierre Mauroy, pour assurer la continuité du service public. D'autant que le succès de la grève générale est contesté, au ministère. Du côté des syndicats, pour certains, il n'est pas si évident non plus que le moment où elle a eu lieu ait été absolument opportun.

CATHERINE HUMBLOT.

(1) Fédération des travailleurs de l'information, de l'audiovisuel et de l'action culturelle.

### Lors du déjeuner de M. Mauroy avec les présidents de chaîne LA NÉCESSITÉ D'UNE EMISSION **EDUCATIVE PAR SOIRÉE** EST CONTESTÉE

M. Pierre Manroy a reçu à déjenner, mercredi 3 mars, le ministre de ia communication, M. Georges Filliond, ainsi que les présidents des chaînes de radiotélévision. Mme Michèle Cotta (Radio France), MM. Pierre Desgraupes (Antenne 2), Jacques Boutet (TFI), Guy Thomas (FR3), pour examiner notamment les programmes proposés à l'antenne: M. Mauroy a affirmé que les Français doivent pouvoir « se détendre - le soir devant leur télévision et avoir le choix entre, au moins, deux programmes de distraction et d'évasion. D'autre part, contrairement à ce qui avait été établi lors de la précédente réunion des trois présidents de chaîne de télévision (le Monde du 20 février), certains participants ent contesté la nécessité de prévoir chaque soir, systématiquement, une émission de type « éducatif ». Quant à la réforme de l'andiovisuel, sur laquelle le premier ministre souhaitait recueillir l'avis des - spécialistes » que sont les prélui, prévoir la façon dont sera assurée, dans tous les cas, la continuité du scrvice public.

• M. Bernard Pons, secrétaire général du R.P.R., s'est déclaré lavorable à la création de chaînes de télévision provées. - Les Français souhaitent une bonne télévision et une pluralité de l'information, a-t-il dit, l'éclatement du monopole de la télévision, et la création de chaînes privées (sont) les seuls moyens d'amellorer les programmes -.

M. Bernard Pons souhaite, également que les réléspectateurs scient associa atradebats de fond, avant la modification du statut de l'audiovisuct. 's par la création de comités département, d'associations de téléspectateurs ou à travers des cuhiers de doleances ».

· Gilda, la radio libre parisienne (91 MHz) a été cambriolée dans la muit du 2 au 3 mars. Alors qu'elle s'apprete à fêter son premier anniversaire, platines, amplificateurs, cassettes, tuners, table de mixage ont disparu: pendant les quelques

### Les fards du porno

On serait curieux de savoir sur lequel des trois boutons les Français ont appuyé mercredi soir. Ils avaient le choix entre un reportage sur les « boat people » de Haîti, la vie d'une goutte de pétrole recontée par Laurent Broomhead et un numéro spécial de « Ciné-Parade » consacré aux films porno. C'est ce qui a appâté près de la moitié des Parisiens (47 %), en tout cas, selon le sondage de Konso-France pour France-Soir. Ils ont été drôlement décus. Indice de satisfaction : 12/20.

Je dois dire que Claude Villers sceptiques, il allait nous donner tort en nous présentant d'entrée de jeu l'extrait d'un film interdit d'antenne. On s'est rameuté vite, vite, grouille-tol ! - on s'est agglutiné autour du poste, on a vu arriver un couple tout habillé, et tout émoustillé. A peine avait-il

commencé à se dégrafer, à se délacer... clac ! Coupez. D'accord, c'était un extrait. Pas celui qu'on espérait !

Le reste était plutôt rigolo. On

a vu la façon dont une dame, des bigoudis sur la tête, sur le nez des lungttes, poussait d'un air mome des soupirs, des prières et des gémissements destinés à la bande son. On a entendu les témoignages savoureux d'une ouvrause et d'un exploitant de salle spécialisée dans le « porno-homo ». Des acteurs aussi, des impresarios, des réalisateurs. Tout un petit business vite fait, mal fait, à une semaine, se tourne en huit iours et s'oublie en un mois. Les comédiens nous ont fait des confidences. L'un d'eux, très beau garçon, compare le sexe au sport, le sexe tel qu'il le pratique avec sa partenaire à la scène ou à

L'amour, il le « fait » à la maison avec sa femme. Compte-t-il expliquer plus tard à ses trois gamins en quoi consiste son « métier » ? Absolument. Il n'y a pas de honte à donner au public, un certain public, ce qu'il réclame.

Si les dialogues sont débiles, les intrigues bancales et les inter-Prétations tocardes, la faute en revient, paraît-il, entierement aux Pouvoirs publics accusés d'avoir relégué depuis bientôt six ans les films érotiques dans le ghetto « X ». On a beaucoup parlé de la commission de contrôle, à laquelle appartiennent à vingt-cinq ans, on en a rencontré un, charmant. Sans éprouver à aucun moment - était-ce la peur de nous ennuyer - le besoin d'expliquer en quoi consistent exactement les handiceps du cir-Cuit & X ...

CLAUDE SARRAUTE.

### Jeudi 4 mars

l'écran. Là il « joue » l'amour.

PREMIÈRE CHAINE: TF 1

20 h 35 Téléfilm : La nuit du général Boulanger. Réalisation H. Bromberger, avec M. Roset, C. Minazzoli,

Le 27 juillet 1889, le général Boulanger remporte les élec-tions. Les boulangistes l'Invitent à prendre le pouvoir, mais le curieux général, en éternel velléitaire, s'y refuse. 22 h 10 Document ; la Terre en héritage. Le fil de la planète. Le textile : évolution économique de 1909 à 1975.

23 h 10 Journal.

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 20 h 35 Magazine : Affaire vous concernant. Emission de J. Seguy et Y. Bonsergent.



h 40 Magazine : Les enfants du rock. Real, D. Cahen.

Lou Reed, David Bowie. les groupes D.K.P. 23 h 15 Journal.

### TROISIÈME CHAINE: FR3

20 h 35 Cinéma: Pourquoi Israël. Première partie). Film français de C. Lanzman (1972). Enquête menée en Israël. Entretlens avec des juis rescapés du nazisme, des immigrés juis d'U.R.S.S., des dockers venus d'Afrique du Nord, des membres d'un kibboutz, des militaires, des touristes, etc.

Aspects divers d'un pays en expansion, menacé par la guerre depuis su création, selon l'attitude subjective d'un journoliste français, juif assimilé qui fait comprendre la mentalité Journal

22 h 30 Deuxième partie du film de Claude Lanz-

FRANCE-CULTURE 20 h. Nouveau répertoire dramatique : Pionniers à Ingolstadt, de

22 h 36, Nuits magnétiques.

### FRANCE-MUSIQUE

29 h 30, Concert (en direct du Grand auditorium de Radiofrance): «Trios pour piano, violon et violoncelle», de Mozart, Brahms, Dvorak; par J. Rouvier, piano; J.-J. Kantorow, violon; P. Muller, violoncelle.

23 h 30, La mit sur France-Musique: œuvres de J.-S. Bach, Verdi, Brahms; 23 h, Studio de recherche radiophonique; «les Villes invisibles» de Calvino, par l'Ensemble instrumentes de l'acceptance de Padio France.

tal et les chosors de Radio-France, dir. B. Gillet; O h 5, Fidélité de pait : œuvres de Schubert, Mendelssohn, Chopin.

### Vendredi 5-mars

### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

12 h 5 Réponse à tout. 12 h 30 Les visiteurs du jour. 13 h

Journal. 13 h 35 Emissions régionales. 14 h Télévision scolaire.

18 h C'est à vous. 18 h 25 Un, rue Sésame. 18 h 45 Quotidiennement vôtre.

18 h 50 Les paris de TF 1. 19 h 5 A la une. 19 h 20 Emissions régionales.

19 h 45 Vous pouvez compter sur nous. Journal 20 h 35 Comédie : « Deburau ».

De Sacha Guitry, mise en scène J. Rosny, avec R. Hirsch, L. Amiel, J.-C. Aube... L'histoire du célèbre mime Jean-Gaspard Deburau, qui, en pleine gloire, brise sa corrière et passe le flambeau à son fils. 22 h 45 Les grandes expositions : La peinture française du XVIII siècle dans les collections américaines. 23 h 15 Journal

### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

10 h 30 A.N.T.I.O.P.E.

12 h 5 Passez donc me voir. 12 h 30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche. 12 h 45 Journal.

13 h 35 Emissions régionales. 13 h 45 Série : Les amours des années grises. Aujourd'hui la vie. Série : Super Jaimie. 15 h

15 h 50 Magazine : Un temps pour tout. Le charcutier de Villemouille; Puissance 3; Potion magique. 16 h 45 Serie documentaire : La Renaissance.

La fiberté de l'esprit. 17 h 50 Récré A 2. 18 h 30 C'est la vie.

sidents de chane, elle devra, selon 18 h 50 Jeu: Des chiffres et des lettres. 19 h 10 D'accord, pas d'accord. 19 h 20 Emissions régionales.

19 h 45 Les gens d'ici. Journal. 20 h 35 Feuilleton: Le chef de famille.

De N. Companeez, Avec F. Ardant, E. Feuillère, F. Huster... Antoine rejoint Katie dans le Lot-et-Garonne. Ambiance h 35 Apostrophes.

Magazine littéraire de B. Pivot. On autait bien aimé les Avec S. Chantal (Ervamotra), L. Frain (le Nabab), B. Fran-Rin (Une fin de loup), H. Gougand (Belibaste), B. de Frominville (pour « Marthe »). 22 h 55 Journal. 23 h 5 Ciné-club (cycle l'U.R.S.S. insolite)

Film soviétique de laktor A. Protazanov (1924), avec L. Illineki, L. Solntseva, N. Tsereteli, N. Balatov (muct, Un ingénieur de Moscou tue sa ferame par jalousie. Grâce à un engin qu'il a inventé, il s'enfuit sur la planète Mars, en compagnie d'un détective qui veut l'arrêter et d'un soldat révolutionnaire.

Comédie satirique qui dut sa célébrité à ses épisodes de science-fiction, ses étranges décors - constructivistes - et sa vision de la société martimus dirigée par la reine Atlita.

### TROISIÈME CHAINE: FR3 18 h 30 Pour les jeunes.

18 h 55 Tribune libre. Force Ouvrient (F.O.).

19 h 10 Journal.

19 h 20 Emissions régionales.

heures d'interruption des émissions. 19 h 55 Dessin animé : Ulysse 31..

Les jeux. 20 h 30 Le nouveau vendredi : Une vie sens mportance.

Carte bianche à Anne Gaillard. 21 h 30 Téléfikm: L'autre maison. Scénario : S. Martel et P. Dupriez ; Réal. : D. Georgeot, avec Hélène et Roger, nouveaux locataires d'une maison hantée. sont aux prises avec un personnage fantôme.

22 h 25 Journal. 22 h 45 Magazine: Thalassa.

### FRANCE-CULTURE

9 h 7, Matinée des arts et du spectacle. 10 h 45, Le texte et la marge : «le Choix de Sophie»; «la Marche de nuit », avec W. Styron.

11 h 2, Semaine internationale du quatuer : Le Trie Pasquier, avec M. Béroff au piane (Strauss). 12 h 5, Agera: La liberté souffre violence, avec E. de Miribel. 12 h 45, Panorama: Avec D. Tartakowsky.
13 h 30, Masiques extra-europécanes: Bagdad musical

14 h 5, Un svre, des voix : « l'Angevine », de R. Fallet.
14 h 47, Les incomms de l'histoire : J.-G. Gallot, médecin hygiéniste, député du Poiton aux états généraux.
15 h 50, Contact.

à, Perroirs de la musique : La musique en France à l'époque baroque : une iconographie d'E. Chabrier ; Musique contemporaine à Paris. 18 h 30. Feuilleton: La Cloche d'Islande, d'après H. K. Lax-

19 h 25, Jazz à l'ancienne. 19 h 30, Les grandes avenues de la acience moderne : La linison

20 h. é: La Pologne à voix haute, par R. Vrigny. 21 h 38, Black and Blue: Vient de paraître. 22 h 30, Nuits magnétiques : Risques de turbulence; Les mineurs de fond.

### FRANCE-MUSIQUE

6 h 2, Musiques du matin : Œuvres de Prokofiev, Bizer, Gottschalk, Ravel, J.-S. Bach, Mendelssohn, Fauré. 8 h 7, Quotidien-musique. 9 h 6, Le matin des musiciens : « Schumann et l'unité alle-

mande » (5º partie) ; œuvres de Schumann et Webern.

12 L. Equivalences : Œuvres de Couperin. 12 h 35, Jazz s'il vous plaît.
13 h. Jennes solistes (en direct de Studio 119) : O. Yagoubi,

14 h 4, Rolte à musique: Œuvres de Grieg, Saint-Saëns, Eigar, Meyerbeer, Berlioz.
14 h 30, Les enfants d'Orphée.
15 h, Senorités intérieures: Œuvres de Scriabine, Messiaen, Bloy; 16 h, Prince Albert musicien, œuvres de Prince Albert.

17 h 2, Studio-concert (en direct du Studio 106) : Œuvres de Leclair, J.-S. Bach, Couperin, Dussek, Haydn; avec O. Bail-leux, plano-forte et clavecin, P. Evison, flûte traversière baro-

19 5 38, Jazz: Le chavier bien sythmé. Musiques contemporaises. 20 h 20, Concert : «Symphonic nº 73 », de Hayda, «Concerto pour harpe et crehestre », de Albrechtsberger, « Scènes pour violoncelle, harpe et orchestre -, de Baird, - Sinfonietta >, de Janacek, par l'Orchestre radiosymphonique de Sarrebruck; Solistes : H. Storck, harpe, K. Storck, violoncelle; dir. :

22 à 15, Le suit sur France-Musique : Comp d'ail sur les concertes de Beethoven; 23 h 5, Ecrans : P. Piccioni ; 0 h 5, Musiques traditionnelles : Rencontre avec F. Grind.

### TRIBUNES ET DÉBATS

### JEUDI 4 MARS

- M. Roger-Gérard Schwarzenberg, président du Mouvement des radicaux de gauche (M.R.G.), participe à l'émission « Tribune libre » sur FR 3, à 18 h 55. **VENDREDI 5 MARS** 

- M. Menahem Begin, premier ministre israélien est l'invité du « Club de la presse » exceptionnel sur Europe 1, à-18 h 15, enregistré en Israël

- M. Ibrahim Souss, représentant de l'Organisation de libération de la Palestine (O.L.P.) en France, est reçu sur France-Inter, à 19 h 20, après le journal.

# OFFICIERS MINISTERIELS ET VENTES PAR ADJUDICATION

Vente sur licitation au Palais de Justice à PARIS le LUNDI 22 MARS 1982, à 14 heures EN 4 LOTS A) DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER sis

et 28-30, rue Georges-Henillard

UN APPARTEMENT de 5 PIÈCES PRINCIPALES Bat B, escalier 2, au 5º ét. droite et UNE CAVE au sous-sol. MISE A PRIX 120 000 FRANCS

UN APPARTEMENT de 3 PIÈCES PRINCIPALES Bat. B, escalier 2, au 5 6t. à gauche et UNE CAVE au sons-sol MISE A PRIX

B) DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER sis LIBRES DE LOCATION ET D'OCCUPATION **AU HAVRE (Seine-Maritime)** 

4 à 48, rue Dicquemare, 60 et 62, 76 à 100, r. L.-Brindens, 47 et 49, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 39, rue Voltaire, 5 à 35 et 47 à 65, place des Halles-Centrales

4º LOT : UN LOCAL COMMERCIAL 64, place des Halles et 62, rue Louis-Brindeau 9 Travée Nord-Est, Bat. A, rez-de-chauss. et UNE CAVE au sous-sol

S'adresser pour tous renseignements à M. Marie-José BRICOUT, avocat à Paris-16, 61, rue La Fontaine. Tél.: 524-39-77.
M. André LE JUGE DE SEGRAIS, avocat à Paris-6, 9, rue Guénégaud. Tél.: 354-71-18).

A tous avocats près les tribunaux de Paris, Bobigny, Nanterre et Créteil et, pour visiter, s'adresser à M. Marie-José BRICOUT.

Vente sur saisie immobilière au Palais de Justice de BOBIGNY le MARDI 16 MARS, à 13 h. 30

EN UN SEUL LOT: UNE PROPRIÉTÉ à NOISY-LE-GRAND-93

25, rue de la République consistant en une maison élevée sur sous-sol et cave d'un rez-de-chaussée divisé en entrée, trois pièces, cuisine, d'un premier étage divisé en deux pièces, cuisine, salle de bains et w.-c., et un autre bâtiment à usage de hangar TERRAIN d'une contenance totale de 8 a 28 ca

MISE A PRIX: 30 000 FRANCS S'adresser à Mª Bernard ETTENNE, membre de la S.C.P.A. ETIENNE, DORE, WARET-ETIENNE, avocat an barreau de Seine-Saint-Denis. demeurant 11, rue du Général-Leclerc, 93110 Rosny-sous-Bois.

Téléphone: 854-90-87

UNE BROCHURE RÉALISÉE A L'OCCASION DE LA REMISE DU

GRAND PRIX DE LA CRITIQUE ARCHITECTURALE

journalistes du « Monde » par le ministère de l'urbanisme et du logement



EN VENTE CHEZ LES MARCHANDS DE JOURNAUX 212 FX et au \* MONDE \*. 5. R. DES TTALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09

Vente sur licitation au Palais de Justice de PARIS, le LUNDI 22 MARS 1982, à 14 bennes

EN CINQ LOTS:

chemin de la Croix-St-Vincent et Sentier des Grandes-Vignes sans n° VOSE A PRIX : 5 000 FRANCS 2º lot: UNE PARCELLE DE TERRE de 3 ares 68, 39, rue Gabriel-Péri et Sentier des Hélaines sans pe 3º lot : UNE PARCELLE DE TERRE de 2 ares 64, 31 a, Sentier des Borets

MISE A PRIX: 2 000 FRANCS à BAGNOLET (Seine-Saint-Denis) dans un groupe d'immeubles, 52 à 56, av. Gambetta, et 11, rue Hoche

4º LOT : dans le bâtiment rue Hoche: UN APPARTEMENT an le étage de 3 pièces dont une aménagée en cuisine

dans le bătiment avenue Gambetra nº 56 : UNE BOUTIQUE et une cuis. 2p, a 1= &, LIBRES DE LOCATION ET D'OCCUPAT. - M. à P. : 120 000 F

à CROZE (Creuse) Village de BUNLEIX 5- Let: UNE PARCELLE DE BOIS DE 6 HA 32 A 75 CA. M. à P.: 9 000 F S'adresser à Me Gérard HELWASER, avocat à Paris, 52, r. E.-Marcel.

Téléphone : 236-27-59.

Mª René CAZANAVE, avocat à Paris, 5, rue Gounod.

Téléphone : 622-24-92. Et sur les lieux pour visiter (4 LOT) les 5, 12, 16 et 20 mars 1982, de 9 heures à 18 heures.

> Vente sur saisie, au Palais de justice de Paris le JEUDI 18 MARS, à 14 h. EN UN SEUL LOT:

APPART. DE 4 PCES PRINCIPALES

ET DÉPEND. AU 3º étage et 2 PIÈCES au 4º étage

PARIS (17e), 58, boulevard Pereire

MISE A PRIX: 500 000 F S'adresser pour tous renseignements à : Me Dominique ETROY, avocat poursuivant, 25, av. Niel, 75017 Paris, Tel.: 766-14-92 - 763-86-95 - 763-77-76

> SERVICE DES DOMAINES Prochainement Vente per adjudication

APPARTEMENT DUPLEX 130 m² - État neuf à AURIS-EN-OISANS 1 600 m d'aftitude Station été-hiver, 100 km de pistes, tontes difficultés, communes avec l'ALPE-D'HUEZ aux deux derniers étages de l'immeuble « Les Martagons». Sud Sud-Est, face au massif des Écrius, comprenant : Séjour avec cheminée centrale, cuisine, mezzanine, 3 chambres, 2 W.-C., 2 salles de bains, balcons sur 3 côtés, garage, casier à skis, Belles prestations.

RENSEIGNEMENTS : Direction des Services Fiscaux à GRENOBLE

33, cours Jean-Jaurès. - (Tel.: 87-89-60. Poste 430.)

Vente sur saisie immobilière au Palais de Justice de PARIS,

MISE A PRIX: 1 600 000 FRANCS

S'adresser pour tous renseignements à la S.C.P. de GRANVILLIERS, B. LIPSKIND, J.-P. SOMMELET, avocats au Barreau de Paris, 170, boul. Haussmann. Tél.: 562-64-00. An Greffe du T.G.L de Paris où le cahier des charges est déposé. Et sur les lieux pour visiter.

VENTE SUR LICITATION au Palais de Justice de PARIS le LUNDI 22 MARS 1982 à 14 heures **ENUNLOT** 

DANS UN IMMEUBLE sis à PARIS 17. ARRONDISSEMENT

1, rue Truffaut et 36-38, rue des Dames à l'angle de ces deux voies

comportant : entrée, 4 PIÈCES PRINCIPALES, cuisine, salle de bains, cabinet de toilette, W.-C. — An sous-sol UNE CAVE, amnére &

Et les 147/1000 des parties communes de l'immeuble LIBRE DE LOCATION et D'OCCUPATION MISE A PRIX: 350,000 F

S'adresser à : Mº Joseph André RAYER, avocat à PARIS 17º, 28, av. Niel (Tél. : 380-77-79). — Mº GARNAULT, avocat à PARIS 16º, 17, av. de Lamballe. — A tous avocats postulant près les Tribunaitz de PARIS, BOBIGNY, NANTERRE et CRÉTEIL. - Pour visiter s'adresser à Me RAYER, avocat poursuivant.

LA VILLE DE PARIS

Vend LIBRES sax enchères publiques 6 APPART. - 1 STUDIO - 3 CHAMBRES (Un appt 3-4 P. Un appt 4-5 P. 2 ch. out vue directe s/champ de courses) à PARIS, ENTRE

le BOULEVARD SUCHET

et le CHAMP DE COURSES D'AUTEUIL

Le MARDI 16 MARS, à 14 h. 30, à la Chambre des Notaires de Paris. M-BONNEL, not., 79, bd Malesherbes, PARIS-8-, 296-16-08

Adjudication en la CHAMBRE DES NOTAIRES DE L'OISE, à BEAUVAIS (60), 10, RUE SAINT-LOUIS, jeudi 18 mars, 15 heures, par suite de licitation et de surenchères. – 2 lots DOMAINE AGRICOLE, COMMUNE DE VIC-S./CERE (CANTAL) CORPS DE FERME AVEC BATIMENT D'HABITATION ET D'EXPLOITATION, DIVERSES PARCELLES DE TERRE situées de part et d'autre de la R.N. 126, de Montanban à Saint-Flour.

Contenance totale: 93 ha 57 a 93 ca. Mise à prix: 4.048.000 F. Consignation pour enchérir : 809.600 F (chèque certifié par banque). 2) PROPRIÉTÉ HERBAG. - COMMUNE DE LACAPELLE BAT. pour BESTIAUX et PATURE « Montagne de Couvet », « Lavèze », « Montagne ». Contenance totale: 85 ha 64 a 06 ca. Mise à prix: 1.430.000 F.

Consignation pour enchérir : 286.000 F (chèque certifié par banque). Renseignements et visites M. GOURDON, NOTAIRE à AUNEUIL (Oise) Route de Beauvais, B.P. 8, 60390 BEAUVAIS. - Tel.: 447-67-21.

Vente s/saisie immob. Palais de Justice Créteil le jeudi 11 mars 1982, à 9 h 30 UNE BOUTIOUE et UNE CHAMBRE au r.-de-ch. avec cuis, débarras - UN LOCAL de 2 p. cuis., 1= ét. et 3 caves au s/sol, ds imm. à ST-MAUR-DES-FOSSÉS (94 52, boulevard de Créteil - C.D. 48.

MISE A PRIX: 80,000 F S'ad. M. G. BLIAH, av., 43, r. de Ri chelieu, Paris-1=, tel 296-29-32, 296-03-74. Ts Av. pr. les trib. de Gde Inst. de PARIS, BOBIGNY, NANTERRE, CRETEIL, VERSAILLES. Sur place pour visiter.

Vente sur suisie immobilière au Palais de Justice de VERSAILLES, le MERCREDI 17 MARS, à 10 heures

**UNE MAISON INDEP. av. JARDIN** 

8, RUE DE L'ÉTANG, à

**VOISINS-LE-BRETONNEUX (Yvelines)** MISE A PRIX 325 000 FRANCS

S'adresser à Mª Pierre COURTAIGNE, avocat, 32, avenue de Saint-Cloud, à VERSAILLES. Tél.: 950-02-28) et à tous avocats postulants après le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES.

VENTE au Palais de Justice à PARIS, JEUDI 18 MARS 1982, à 14 heures EN UN LOT UN APPARTEMENT compr. 4 P. entrée, cuis., W.C., s.d.b. 6. RUE BAYEN - PARIS (17°) M.àP.: 300.000F - S'ad. M' Marcel BRAZIER

avocat, 178, bd Haussmann, PARIS (8-) - Tel.: 562-39.03

Vente sur surenchère du dixième au Palais de justice de BOBIGNY le MARDI 16 MARS 1982, à 13 h 30

**UNE PROPRIÉTÉ** 

EN UN SEUL LOT

compr. mais. d'hab. &l. sur cave-r.-d.-c. div. en sal., s. de b. et W.C. 1" ét., cuis. am., séj. ; 2 ét. 2 ch. et gren. à MONTFERMEIL (93) 4, rue des Perners

MISE A PRIX: 121 000 F S'ad. M' Charles GOURION, av. an barr. de S.-St-Denis, 48, bd, Chanzy à 93190 LIVRY-GARGAN, iel.: 302-65-12. M. Bernard ETTENNE, membre de la S.C.P.A. ETTENNE, DORE, WARET-ETIENNE, av. au barr. de S.-St-Denis, 11, r. du Gl-Leclerc, 93110 ROSNY-SOUS-BOIS, tel.: 854-90-87. | 93110 ROSNY-S.-BOIS (854-90-87).

Vente sur saisie immobilière au Palais de Justice de BOBIGNY le MARDI 16 MARS 1982, à 13 h 30. EN UN SEUL LOT

**UN APPARTEMENT** 

(lot nº 56), but. D, 4 st., esc. 8, porte g., comp. ent., s. de séj., 2 ch., cuis., s. d'eau, W.C., logg., 2 plac., et UNE CAVE (lot nº 172), de un ens. imm. sis à **NEUILLY-SUR-MARNE (93)** 1, avenue Paul-Doumer

et 2, boulevard de la République MISE A PRIX: 50 000 F S'ad. a M. Bernard ETIENNE, membre de la S.C.P.A. ETTENNE, DORE, WARET-ETIENNE, av. au barr. de Seine-St-Denis, 11, r. du Gl-Leclerc, VENTE sur saisie immobilière au Palais de Justice de NANTERRE Mercredi 17 MARS 1982, à 14 h

**UN APPARTEMENT** de 2 p. cuis., r.-d.-c., bat. B I, avec jouiss. jard. pr., CAVE, EMPL. PARK. A PUTEAUX (92). 33, rae Cartault

M. à P. : 70 000 F S'adr. M' BETHOUT et LEOPOLD-COUTURIER, avocats associés, à PARIS-8, 14, r. d'Anjou. M' PINOT, huiss. PARIS, 12, r. Bayen. Ts avocats pr trib. gde inst. Paris, Bobigny, Nanterre et Créteil. Sur lieux pour visiter.

SERVICE DES DOMAINES Adjudic. le mardi 16 mars 1982 à 14 h 36, à BORIGNY préfecture, 124, rue Carnot **IMMEUBLE-PAVILLONS TERRAINS - LIBRES** sauf lot nº 1 occupé

1º lot: 50, r. dn Pré-St-Gervais, IMMEUBLE et TERRAIN de 375 m2, cad. sect. AP nº 65. MISE A PRIX: 540 000 F NOISY-LE-SEC

- PANTIN

2º lot: 10, r. Auguste-Gouillard, TERRAIN 754 m2, cart sect. AD **№** 176. MISE A PRIX: 270 800 F

3º lot: 5, allée des Cottages, PA-VILLON et TERRAIN DE 733 m2, cad. sect. AD nº 240. MISE A PRIX : 289 000 F 4º lot : 17, allée de la Libération, PAVILLON et TERRAIN de 649 m2 cad. sect. AD 221. MISE A PRIX : 240 000 F Renseignements et consultation

du cabier des charges : - Direction des services fiscaux de la Seine-St-Denis, 17, pl. de l'Argonne, 75935 PARIS Codex 19 (203-00-12, poste 216); - Centre des impôts fonciers nº 1, Tour Pariféric, 6, r. Emile-Raynaud, 93306 AUBERVIL-LIERS Cedex (835-80-19).

Vente Palais de justice BOBIGNY, MARDI 23 MARS 1982, à 13 h 30 APPT CLICHY-S/BOIS (93)

Aliée Fr.-Ladrette et M.-Audin, s/nº Vallée N.-D.-des-Anges, bât. 11, 3, aliée H.-de-Balzac, esc. A, 1º ét., 4 pièces principales, entrée, dégagement, cuisine, saile de bs. w.-c., placards, loggia + 1 CAVE et 1 PARKING Mise à Prix : 70,000 F

14, rue Sainte-Anne. Tel. 261-01-09.

Vente au Palais de Justice à PARIS le jeudi 25 MARS 1982, à 14 h APPART. PARIS-5 Occupé 2º étage

TUE MOUFFETARD M. à Px: 82 500 F Sad M A CLAUDE

(17), I, r. G.-Berger (766-48-42) et sur place pour visiter. Vente sur saisie immobilière an Palais de Justice de BOBIGNY

mardi 16 mars 1982, à 13 h 30 **EN UN LOT UNE MAISON** 

à asage de commerce et d'habitation comp. un r.-d.-c. av. gde salle de débit et gde cuis. ; 1" ét. div. en 3 ch. av. gren an-dess. Caves, cour cim. dev. la mais.

couv. pr part. av. buv. en bord. de la

route, derr. ia mais., bâtie av. eau cour.,

40, quai de la Rive-Charmante, NOISY-LE-GRAND (93) MISE A PRIX: 90 000 F S'adr. pr te rens. à M' R. ENNEQUIN avoc., 16, av. Pierre-I de-Serbic, PARIS-16 (720-84-66), déposit d'une copie du can. des ch. A ts avis près les T.G.L de PARIS, BOBIGNY, NAN-TERRE ET CRÉTEIL. ME E. FIL-LETTE, synd. à PONTOISE (95300). 69, r. St-Martin (031-06-53). Au grelle du T.G.I. de BOBIGNY, où le cah. des chi. est dép., et sur les fieux pour visiter

The state of MIRITER TO

THE PARTY OF THE PERSONS et de la

WALLEY TO

OFFRES D'EMPLOI

IMMOBILIER

AUTOMOBILES

**DEMANDES D'EMPLOI** 

PROP. COMM, CAPITAUX

La ligne T.T.C.

21,00

48,00

48,00

48,00

140,00

emploir régionaux

**AATON** 

Société grenobloise sabricant de caméras cinéma et

vidéo, recherche.

INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN

BUREAU D'ÉTUDES

Chef de projet.

Empoyer C.V. & B.P. 104, 38601 Grenoble Cedex.

VILLE DE PONTARLIER (Doubs)

(19.000 habitants)

recherche d'urgence un

Chef de service comptabilité

et informatique

contractue

Grille de rémunér. corresp. à attaché communal 2 cl... Possibilités de développement de carrières intéressantes. Age souhaité : 30-35 ans.

Cand. av. C.V. à adr. à M. le Maire de Pontarlier 25300.

INGÉNIEUR CADRE

HEC - ESSEC - ARTS et MÉTIERS - ENST

(25-40 ans environ)

pour conduite commerciale

Projets Informatique et Télécommunications

MID! DE LA FRANCE

Ecr. avec C.V. et prét. s/nº 7939, le Monde Publicité,

SERVICE ANNONCES CLASSEES.

5, rue des Italiens, 75009 Paris.

GRAND

QUOTIDIEN

REGIONAL

recherche son futur

responsable

de formation supérieure, d'une grande

disponibilité, ayant l'expérience d'un

emploi similaire dans un quotidien.

Capable de « sentir » et de reister

la vie de son département, il devre

animer la rédaction et le réseau de

correspondents qui lui seront corfiés.

A même, par son entregent, de repré-

center le titre auprès de toutes les

collectivités, il sere l'homme du journel

dans son département. Nous mattons

à sa disposition les moyens nécessai-

ras à sa réussite, celle-ci lui permettant

recherche égalementson

responsable

de l'édition et de la

maquettisation

Ce poste convient à un secrétaire

d'édition-maquettiste de formation ou

exercent actuellement cette fonction

dens un quotidien. Rompu aux pro-

blèmes de communication et de vi-

sustration de la presse quotidienne.

passionné de mise en page. Statut

de journaliste. Nombreux aventages

A REGIE-PRESSE

85 bis. rue Basumur 75002 PARIS qui trensmettre.

Adresser candidatures et C.V. sous N. 794

SOCIALIX.

Filiale d'un des 1º Groupes

Français rech. pour un de ses Eta de Province

UN CHEF COMPTABLE

DUSHE

30 ans minimum, chargé de

ia tenue des comprandités analytique et générale usine. — Formation STS ou DUT

comprabilité pastion (DECS apprécié), complétée par 5 ens d'expérience.

- Conneissances informatiques southines.

Adresser C.V. + photo sous is nº T031897M

Sible, r. Résumir, 75002 Paris.

un plan de carrière stractif.

Connaissances vidéo, traitement numérique d'image.

83,50

24,70

man de l'agre I la beurer B. S and d DISSEMENT the des Dames

AS THE CONTRACT OF THE CONTRAC LINK (ALL BERNIES. Denne de l'Imprisér PECLIPATION **80.000** F AFFARIN IT TO A STORY THE 11 PEATIN

FARIS -3 CHANIBRES THE PARTY OF CAUSE

19849 · · · · INE BOUTIOU The state of the state of

State water in .

Polace . MERCH 13 44 11

write 4. · gag Phalain in alle in

emplois internationaux PORT P

Pour Mouritanie recherchone TECHNICIEN SUPERIEUR en betament - Spécialiste en calcul courant B.A. Spécialiste bureau d'étude. - Spécialiste bureau d'étude. Pub., service angonces classées, manuscrite à J.L.F., B.P. 18, Tél. pt R.-V.; 265-07-42. B. rue des Italiens, 75009 Paris. 24490 La Roche-Chalais.

Ecolo de français pour étrangers cherche CONSELLER

PÉDAGODIQUE/PROFESSILIR ayant autorité et sans des responsabilités. Grande exp. pratique VIF et DVV exigés. Ecrire sous le n° T031991M RÉGIE-PRESSE 85 bis. r. Récumur, 75002 Paris

ORGANISME DE FORMATION SECTEUR SOCIAL rechercine · · ·

. Une solide fortnation comp-Des capacités atérmées d'or-CAMBRIDUE; Une conneissance des institutions sociales et senitaires et des législations s'y rappor-tent, ou acceptant de se for-Une aptitude aux contacts humains, dymamisma et pe-

degogie, en vue de l'animation de stages de formation. 'activité s'exerce en différentes villes de France (vingt stages d'une semuine par an). Vauillet adresser une lettre menuegrità sous nº 7.935 le Monde | Adresset C.V. + photo + lettre

ANNONCES CLASSEES 56,45 56,45 56,45 164.64

ANNONCES ENCADRÉES Le mar/col. " Le mon/col. T.T.C. OFFRES D'EMPLOI 47,04 **DEMANDES D'EMPLOI** 14,10 31.00 35,45 IMMOBILIER 38,45 AUTOMOBILES. 31.00 36,45 AGENDA \*Dégressifs selon surface ou nombre de parutions

OFFRES D'EMPLOIS

**BSL PREMIER TRANSFORMATEUR EUROPÉEN** D'ACIER INOX ET DE MÉTAUX NOBLES travaillant pour les INDUSTRIES NUCLÉAIRES, CHIMIQUES, AGRO-ALIMENTAIRES etc., recherche pour son département tubes soudés

(350 personnes - 8 000 t par an) un jeune

Ingénieur développement technique

RATTACHE AU RESPONSABLE DE PRODUCTION. IL SERA L'HOMME DU PROGRES TECHNIQUE.

|| devra : définir pour le Service des Matériels le cahier des charges des machines nécessaires à la production.

être en contact avec les fabricants, visiter les expositions, mettre en place les nouveaux matériels, · assister quotidiennement les Chefs d'Ateliers en matière d'outillages,

méthodes, sécurité, assister les technico-commerciaux pour les marchés compliqués. L'ingénieur que nous recherchons a déjà 2 ou 3 ans d'expérience indus- 🖁

trielle (BE, Méthodes, Essais sur chantiers, etc.). Il se passionne pour la technique et n'a pas peur des contacts. Lorsqu'il 💸 aura affirmé sa compétence et son autorité, des responsabilités plus importantes lui seront confiées (en production par exemple). Ce poste est situé à l'usine de SOISSONS (1 h 30 de Paris).

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite, C.V., photo et salaire actuel) sous référence BLT/MM à notre Conseil Raymond Poulain Consultants



SCHNEIDER) PLAINE SAINT DENIS

SERVICE INFORMATIQUE, un ANALYSTE-PROGRAMMEUR

recherche pour son

CONFIRME Il participera au sein d'une petite équipe d'études en cours de constitution à la mise en piace et à la maintenance d'applications de gestion

Les systèmes étudiés sont mis en place sous CICS. Une parfaite connaissance du Cobol et du DOS/VS est indispensable.

Une formation technique de type IUT et une expérience de 3 à 5 ans sont demandees. Adresser CV détaille avec prétentions

· I Act M + SUPA

Jeumont Schneider Mr Courteaux 194, avenue du Président Wilson 93212 PLAINE ST DENIS

un poste taillé à votre mesure :

CHEF DES SERVICES

ETUDE ET DEVELOPPEMENT

INSTRUMENTATION

Après une première expérience en Bureau d'Etudes,

vous avez orienté votre carrière vers l'industriali-

Les réalités de la production, comme les problèmes

de fiabilité ne vous sont pas inconnus. Mieux, vous

Importante société française à vocation et implanta-

produits leaders, une des premières places de notre

services Etude et Développement Instrumentation,

Basé à Paris, vous animerez une équipe pluridisci-

plinaire d'ingénieurs et de techniciens (20 à 30

Ouvert sur l'extérieur, sachant communiquer à tous

les niveaux, c'est vous qui établirez un dialogue

Adressez votre dossier de candidature avec c.v.,

photo et prétentions à AXIAL Publicité

(ref. 9054), 27, rue Taitbout 75009 Paris,

qui transmettra.

CHAMPS-ELYSEES recherche

EMPLOYÉS (ÉES)

ADMINISTRATIFS (VES)

BAC + 2, avantages accisus,

restaurant d'entreprise.

Envoyer C.V.

Directeur du Personnel

B.P. 720-08

75361 PARIS Cedex 08

URGENT

Etablissement sous contrat

recherche

**PROFESSEUR** 

SUPPLEANT

Adresser C.V.: 35. avenue de Pt-Wilson - 84230 CACHAN

personnes) composée de mécaniciens, électriciens,

tion internationales, nous occupons, avec des

Nous vous proposons, en prenant en mains nos

de donner une autre envergure à votre carrière.

sation de l'électronique professionnelle.

secteur d'activité dans le Monde.

micro-informaticiens et opticiens.

constructif avec les unités de production.

yous y intéresses.

PME Région Parisienne

siège à Paris 4º

mácialises dans fabrication

recherche

UN TECHNICO-CCIAL

EXCLUSE

Expérimenté pour développer

sa clientèle à Paris

et en lie-de-France.

LE COMITÉ D'ACCUEIL. Fondation du Ministère de l'Education nationale recherche PROFESSEURS-ANIMATEURS pour centres internst, langue et culture fran-paises. Eté 1982. Expér. pédag. et animation indispensables Peuvent postuler : agrégés, certifiés, professeurs-stagishes, etc. Lettres, Langues, His-toire/Géo, Sciences Eco exer-cent de préf. dans académies rég. perisienne et limitrophes. STAGE RECRUTEMENT ET IN-FORMATION : 7 au 9 mai. Pour obtenir dossier candidature, écr.

ou tél. : Comité d'accueil. 17, av. de Choisy, 75643 Pariz Cadex 13 - 584-12-55. Centre d'Informations Financières recherche CONSEILLERS COMMERCIAUX (H. ou F.) 1 :- débutants ou expérimentés." sens de la négociation,
substituto présentation, formation assurée.

Traducteurs arabes, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation. la sciences et la culture (UNESCO)

Tél. pr RV 553-91-30, P. 201.

organisers, en juin 1982, à Alger, Bagdad, Khartoum, Ge-nève, Londres et Paris et dans l'autres centres s'il y a lieu, un pærnen d'aptitudes à la traduction en langue araba en vue d'établir une liste de traducteurs qualifiés, auxquels il pourra être proposé des postes vacants ou des engagements temporaires à la Section de traduction arabe de l'Unesco, à Paris.

Les candidats devront être titu-laires d'un grade universitaire et être capables de traduire de l'anglais et du français vers l'arabe et de l'arabe vers l'anglais ou le franceis.

Limite d'âge : 50 ans. Au-delà de cet âge, les candidats reçus à l'examen peuvent être engagés exclusivement à time d'auditaires temporaires.

Les demandes d'inscription, accompagnées d'un C.V. détailé et des photocopies des diplômes obtenus par les candidats, devront être envoyées à :

(Place de Fontenoy. 75700 Paris - Bureau 21021, avent le 22 mars 1982 (le cechet de la posta

> recherche RÉDACTEUR **DOCTEUR EN DROIT**

Stá de Presse-Édition

Ecrire avec C.V., photo et prét. à TUBRY-SODER, 112, r. de Richelleu, Paris-2\*. Ingénieurs Électriciens Sopelec INSA - ESME, postes stables et avenir, remuneration importante. CENAF, 297-49-95.

secrétaires

LE CHIEF DU PERSONNEL ASSOCIATION A VOCATION SOCIALE, 11º am recherche:

**UNE SECRÉTAIRE** STÉNODACTYLO Elle devre assurer son secrétariat, classement courrier, préperation des réunions, constitution

et suhi des dossiers tormation. Los traveux payes, fichier personnel, déclarations sont assurés per une sutre section. Excellent niveau. rémunération en Rapport **AVANTAGES SOCIAUX** Adresser C.V. avec phoro ex prétentions : LEBEUF (F.P.). 6, place de la . Madeleine, Paris-8\*, qui transm. CENTRE de RECHERCHES

OFFRES D'EMPLOIS

recrute un INGENIEUR INFORMATICIEN

susceptible d'assurer la mise au point de systèmes de gestion comportant des applications en Temps Réel sur ordinateur.

Une bonne connaissance de l'Anglais est indispensa-

Ecrire avec C.V. détaillé au : CNET - SDI 40, rue du Général Leclerc 92131 ISSY-LES-MOULINEAUX

SOCIÉTÉ BANLIEUE OUEST

recherche pour son SERVICE ÉTUDES

INGÉNIEUR A.M. ou ÉQUIVALENT

Ayant quelques amées d'expérience en entreprises.

Connaissance en thermique souhaitée. ANGLAIS parlé.

Adresser curriculum vitae et prétentions sous nº 26.422 à CONTESSE Publicité, 20, avenue de l'Opéra, 75040 Paris Cedex 01, qui transmettra.

IMPORTANTE SOCIETE T.P. FILIALE D'UN GRAND GROUPE recherche

**INGENIEURS** 

DEBUTANTS (ESTP ou équivalent)

CONDUCTEURS **DE TRAVAUX** 

QUELQUES ANNEES D'EXPERIENCE (FUT Egletons, ou équivalent) Poste à pourvoir en Métropole.

Adresser C.V., photo et prétentions sous No 26627, CONTESSE PUBLICITE 20, avenue de l'Opéra, 75040 PARIS Cedex 01 qui transm.

Importante Société de MATERIEL FERROVIAIRE - proche Pont de Neuilly - recherche

cadre pour seconder son chef du service approvisionnements

Le candidat devra: - avoir une formation technique supérieure (mécanique - électricité) - posséder une première expérience industrielle en approvisionnements, fabrication ou B.E. connaître l'Anglais

- être disponible rapidement. Fonction à remplir : négociation avec fournisseurs et sous-traitants suivi des commandes

établissement et suivi des budgets approvisionexpéditions - transports (douanes).

Adresser c.v., photo et prétentions sous réf. 9114 à AXIAL Publicité, 27, rue Taitbout 75009 Paris, qui transmettra.

VILLE DE ST-DENIS 93200

selon conditions statutaires:

- 1 RESPONSABLE SERVICE DES SPORTS (attaché ou chef de service). - 2 ATTACHÉS COMMUNAUX pour services municipaux.

- enseignement personnel (expérience, gestion personnel souhaitée) - 1 DOCUMENTALISTE (archiviste 2º catégorie)

Expérience professionnelle souhaitée. Diplômes spécifiques exigés.

The second of the state of the second second

Envoyer candidatures et C.V. à M. le Maire.

DEMANDES D'EMPLOIS

COMPTABLE expérimenté titulpire de D.U.T. finances, comptabilité pertificat études juridiques D.E.C.S. cherche empk AU MAROC DE CHEF COMPTABLE OU RESPONSABLE

Ecriry HAVAS, B.P. 1366 76065,LE HAVRE CEDEX, rdf. 2013.

JEUNE FEMME, 34 Ms Adjointe de direction études commerciales et supérieures (secrétariet, économie, philosophie, psychologie connaissant parfaitement l'espagnol, expérience secrétariat années expérience interns pour jeunes cas sociaux (6 à 18 ans) ch, poste à responsabi-iné dans établissement à ceractère social de préférence, mai étudierait toutes propositions

MILE E. CONESA 21, rue du Départ, 75014 Paris. Tél. : 327-89-95.

OFFRE A P.D.-G. ENTREPRENANT DIRECTEUR, 39 AMS · Formation supérieure complète (droit + Sc. Po).

 Angleis espennol, connaliemand-italien.
 Expérience direction P.M.E. + 50 personnes. 10 ans Marketing Publicité

commerce international. Grande adaptabilité technique et humaine, pratique confirmée des négociations et contacts haut niveau. Souhaite mettre à disposition so-

ciéré ou expansion, se vitalité et ses qualités professionnelles et personnelles, France ou étranger. Ecr. s/nº 6.263 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSÉES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris. Gérant de société V.R.P., 30 a., dynamicus, bonne présentation,

d'emploi (vente ou représente tion). Tel. : 575-29-72 (16.) CADRE COMMERCIAL, 33 ans, trilingue parfeit (allemand + anglais), expér. Vente + étranger charghe position on rapport avec conneissances. Ecrire sous le nº T 031.749 M

> propositions diverses

RECIE-PRESSE

85 bis, r. Résumur, 75002 Paris.

« Les possibilités d'emploi putre mer, étranger » numéro spécial de MIGRATIONS chez les narchands de journeux à Paris et en benileus.

Pour connaître les possibilités d'emplois à l'étranger (Canada, Australie, Afrique, Amériques, Asie, Europei. Demandez notre revue spécielisée MIGRATIONS (LM), 3. r. Montyon, 75429 Paris Cade: 09 (doc. grst.).

travail à domicile

I.B.M. 82 C, tous travaux coples, rapports, thèses, etc. Téléphone : 306-08-88.

villégiature AVORIAZ A louer du 5 au 13 mars, 2 pces, 4 à 5 pers. 1.200 F. Téléphone : 873-21-69.

Cours et leçons Cours de GREC, ancien, moderne, tous niveaux. Téléphone : 336-22-14.

occasions MOQUETTE

**PURE LAINE PRIX POSE** 75 F. TTC m2 - 658-81-12.

automobiles

de 8 à 11 C.V. Vends Ford Taurus 1600 Touring 81, Px Argus 30.000 P. vendu 25.000 F., état neuf. Téléphone : 283-21-50.

> deux-roues Vends K.T.M. 125 GS. FEVRIER 81. 8.000 F. Téléphone : 958-85-81.

> > TOTAL THE RES

OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER **AUTOMOBILES** AGENDA

PROP. COMM. CAPITAUX

Latigna T.T.C. 71,00 83,50 24,70 21,00 48,00 56,45 48,00 48,00 56,45 140.00 164.64

ANNONCES ENCADRÉES OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER AUTOMOBILES AGENDA Dégresaifs selon surface ou nombre de parutions

Leviso/col. \* Le ans/col. T.T.C. 47.04 12,00 14,10 31,00 36,45 36.45 31,00 31,00 36,45

# L'immobilier

### appartements ventes 3º arrdt 13º arrdt R. DE TURENNE, Imat. 17 **Wétro PORTE-D'ITALIE** 3° ét., petit appt, 4 p., poutres, chem. 550.000 F, 577-96-85. OFFRE PROMOTIONNELLE velable jusqu'au 1" avril 1982 VIEILLE TEMPLE-Bretagne Heces, 494.000 F. SÉj. 5 FENÈTRES 4 pièces, 51 1.000 F. 5 pièces, 733.000 F. 3 chbres sud 354-42-70. PRETS CONVENTIONNES piece ca jour 14 h à 19,h RUE CHAPON 2 p. 45 m², tt cft, samed et dimanche caractère. 4º, ascenseur, soleil. Px 500.000 F. T. 550-34-00. 11 à 13 h et de 14 à 19 h « LISIÈRE DE PARIS » 45, avenue Jean-Jaurès GENTILLY T&. 546-07-73 ou 723-72-00. 4º arrdt HOTEL-DE-VILLE appt 5 14° arrdt 118 m<sup>3</sup>, 2° ét., tt cft, ssc., chbre-serv., possibil, profession (ibé-rale, Tél. : 16 (38) 59-70-09. ALÉSIA-PLANTES 354-42-70 VILLA 250 m<sup>2</sup> JARDIN 100 m<sup>2</sup> 5º arrdt Charme de la campagne CAMPAGNE PREMIÈRE besu JARDIN PLANTES duplex 5 p. 180 m<sup>2</sup> 2.100.000. DORESSAY - 548-43-94. Constr. GD LUXE en cours « LE POLIVEAU » 15° arrdt Du 2 su 5 P. et DUPLEX Du vendredi au lundi, 11/19 k RUE DE LA CONVENTION 1 et 3, RUE POLIVEAU Près SERNE), 4º ét., asc., 4 confort, à rénover + service. Px : 755.000 F. - 577-96-85. Renseignaments: 267-37-37. PRÉS LYCÉE HENRHV

LIVRAISON MAI 1982. PLACEMENT S/pL, vendr<sub>e</sub> fundi, de 11 h i petit immeuble récent 2 P. tt cft loué 3.500 F. ch. comprises. Sinvim & Cie - 501-78-57. 19 h, samedi de 14 h à 18 h, ou BEGI : 267-42-06. 5-POLIVEAU 16° arrdt 9.800F le M2 **37, RUE RAYNOUARD** 3 p. cuis. bains. 76 m², asc loggie, verdure - 336-17-36. EXCEPTIONNEL: propriétaire vand dans immeuble neuf. droits 5°, VAL-DE-GRACE au calme MAISON 200 m², caractère + jerdin 55 m² réduits, 110 m², dernier étage, vue sur Seine, double séjour,

CONVENTION - RÉCENT

Seau liv., 4 chbres, 111 m².

8° ét. Vaste baic., solell, calme. 1.160.000. 532-66-10.

2 chembres, 2 bains, terrasse. Sur place ce jour 14/17 h 30.

17° arrdt

RUE BESSIÈRES

Imm. 1920, beau 2 PIÈCES

tout confort. 280.000 F.

Notaire, 50 1-54-30, le matin

PEREIRE, 125 m<sup>2</sup>

sud, liv. 40 m², 3 ohbres, gde

culs., 2º bains poss. Serv. poss.

.050.000 F. URGEN

**45, AVENUE DE VILLIERS** 

Métro MALESHERBES

RÉHABILITATION DE PRESTIGE

anciens stellers artistes

restructurés en DUPLEX AVEC LOGGIAS

DE 2-4 et 5 PIÈCES

+ quelques \$TUDIOS,

Luxureuses prestations. Visite eudi et vendredi de 12 à 18 h.

18° arrdt

**RUE LAMARCK** 

2 PCES, TT CFT., IMMEUBLE

PIERRE, ASC, 280-26-23.

Près PLACE CLICHY, MAISON

de CARACTÈRE de 75 m² tt cft.

Px 450.000 F, charme campa-gnard dans PARIS 387-95-97.

78-Yvelines

**PARC** 

MAISONS-LAFFITTE

PRÈS COMMERCES ET GARE

propriétaire vend direct, dans propriété divisible standing. AP-PARTEMENTS entièrement ré-

novés cft - Appt rez-de-ch. 156 m² + 37 m² s/s. + 1.204 m²

iardin privatif.

- Appt 1" ét. 140 m² + 2 Bal-cons + 304 m² jardin privatit. - Appt 2" ét. 140 m² + 223 m²

jardin privatif division percellaire,

terrain pour pavillons 1.340 m

VERSAILLES CLAGNY. Be

Renseignement: 528-71-03

HOME 75. 553-30-72

MAJUN + jardin 55 m². entièr. aménagée. 2.500.000 f. T& 544-53-90 ou 474-41-71. 6º arrdt RUE CHRUSTINE Sejour + chambre tt cft, charme, 3º ét., ascenseur. GARBI - 567-22-88.

Brulerie Saint-Jacques

2, rue Laromiquière

2, 3, 4, 5 PIÈCES

TERRASSES. Parkings.

Cechet exceptionnel.

**50 m² A RENOVER** 11.000 F la m², étage élevé. RUE DE SEINE - urgent. Téléphone : 260-68-55, RUE JACOB 75 m² sur très belle cour, caime, lumière, sscenseur. RARE. 325-10-56

13, R. de l'ODÉON DÉCORATION RAFFINÉE 5/6 P. 160 m², 2 ptes palières, poss. div. Px int. S/pl. mer-credi, jeudi 14 h 30/17 h.

7º arrdt MO DUPLETY Gd STANDG. éc. élevé, beau stud. 35 m² balc, sud, cuis, entièrement équipée, s. de bains, dressing. im-peccable. Tél.: 222-18-49.

8º arrdt EUROPE - 167 m², veste séjour + 2 chbres + studette service. imm. pierre de taile. GARSI - 567-22-88

AVENUE ENA, 7 PIÈCES cuis. équipée, s. de bains, w.-c., possible profession libérale. Prix: 1.960.000 F - 337-51-88.

9º arrdt pierre de tafile 1920, impecc., 5 p. + service, soleil, poss. par-king, 1.200.000 F., 281-33-01.

11 arrdt RÉPUBLIQUE - Vasto 4 P. tt cft,

Imm. P. de t. stand. 750.000 F. LERMS, 355-58-88. FAIDHERBE-CHALIGNY Plusieurs 2 pièces, CONFORT, A rénover, IMM, PIERRE. BAS PRIX. 528-99-04. PRES NATION. Petit duplex, 4 P., jol. cuis., s. bns, perf. étar. Soleil. 470-000 F. 577-96-85.

FAUBOURG SAINT-ANTOINE Petit immeuble bourgeois. 3 p., cft, 2° ét., est-cuest, celme Simon 8 Cr. 501-78-57. BASTILLE charmant 3 pièces de caractère, poutres apparentes, metzanine, 2 s. de bains, excel· lent état, 100 m², 745.000 F. Notaire 501-54-30 le matin,

**METRO NATION** LES ARCADES **DE LA NATION** 116, RUE DE MONTREUL dans luxueux petit imm. de 4 diagra ayant seviement 30 APPARTEMENTS du studio su 2, 3, 4/5 pièces. Pour renseignements at vente. 321-47-93

12º arrdt PROCHE DU BOIS **DE VINCENNES** A 300 m Mº Porte-de-Charenton, 6, rue des Jardiniers 4 pièces 96 m² + baicon. Prix: 905.000 F. Habitable immédiatement. Visite sur rendez-vous

577-51-64

оц 321-47-93.

**PRINCIPAUTÉ** Rue de l'Abreuvoir dans un petit ammeuble pierre de taille de 3 étages, à vendre (livrasson immédiate) TRÈS BEAUX APPARTEM.DE 3, 4. ET 5 PIÈCES SUR LUXUEUSES PRESTATIONS. 577-51-64 ou 321-47-93

Hauts-de-Seine

**NEURLLY/S./BOIS** immeuble 1967-STANDING 3
TRES BEAUX STUDIOS 30 et 38
m² vrale cuisina, bien agencé,
balcon exposit. sud 2 et 3° et.
asc. vus tur bois de 450.000 a
600.000 F. Tél. pr. Rz- Vs 805-02-10 ou 722-01-07. EN BORDURE D'UN PARC

ET A 300 m du R.E.R.

station Nantena Préfecture L'ÉTOILE EN 7 MINUTES Habitables immédiatement PRETS CONVENTIONNES A TAUX AVANTAGEUX.

MAISON DE 5 p., 116 m<sup>2</sup> en duplex evec un petit jardin privatif et une terresse de 36 m², cuisine entièrement équipée, 790.000 F box compris. APPT 5 p., 117 m<sup>2</sup>

en duplex au demier étage

avec terrassa de 53 m st cuisine entièrement équipée, 819.000 F. parking compris. Bureau de vente sur plaçe 28-40, gvenue Salvador-Allende NANTERRE, ouvert tous les jours, sauf mardi et mercredi, de 14 h è 19 h, 724-21-33

ou UFIC SIVEGI 260-30-00. BOULOGNE immeuble 1963, confort 5 PIÈCES 102 m² + balcon, 3º étage, Bon état, fibre. Sinvim & CT. T. 501-78-87, Près de PARIS-LA DÉFENSE, R.E.R.

LE WILSON 94, av. Pt-Wilson & PUTEAUX 2 PIÈCES 50 m² 420.000 F. 3 PIÈCES 66 m² 524.000 F. 4 PIÈCES 92 m² 747.000 F. 5 PIÈCES 105 m² 842.000 F. parking inclus. Prêts conventionnés possibles financement personnalisé, Appartement décoré. Ouvert du jeudi au lundi. Téléphone: 778-98-30 SINVIM: 500-72-00.

A 600 MÈTRES DU MÉTRO dans un immeuble neuf, habitable 3° trimestre 1982, 3 P. 61 m² + batc, de 15 m² de 503.000 à 546.000 F+ parkos. Prêts conventionnés possibles. Financement personnaisse.

Appartement modèle sur place Le Reliye, 41, rue de Paris, 92 CLICHY, du jeudi au lundi. de 71 à 13 h et de 14 à 18 h. Téléphone: 730-11-35 Sinvin 500-72-00.

**ASNIÈRES MAIRIE BEAU VASTE 2 PIÈCES,** tt équipé, moqu. tissu. Prix: 320.000 F. Crédit conventionné. Le propriét : 265-11-66.

RUEIL-MALMAISON dans PARC MALMAISON. Bei appt très calme, ensoleité, verdure, immeuble recent, 4 p., 80 m² + balc. + cave + parkg. Px 600.000 F. T. 574-78-42.

Seine-Saint-Denis, A VENDRE Bord de Seine, à l'île Saint-Denis, Appart. 5 p., confort (95 m²), sous-sol 75 m² et 350 m² jardin clos. 450.000 f. Tél.: 471-60-36, heures repas, 471-62-56, heures buresux.

Val-de-Marne à 150 mètres de Paris, 4 pièces neut, 88 m² + beloon 10 m². 690.000 F + parking. Prêts conventionnés possibles, 9, avenue Gallieni. Tél.: 546-23-25 ou Sinvim 500-72-00.

> NEUF F3 86 m² habitable evec belcon, face R.E.R. SELLIER: 903-65-42.

BOULOGNE, Rhip of Denuite

bur. ou 600-34-57 domicite.

imm. récent. Liv. double, balcon 3 chbres, 105 m², gd standing, 1.050.000 F. Ag. 950-14-07. Mª MARIE DTVRY dana immeuble ravalé 91 - Essonne parties communes refaites DUPLEX MONTGERON except., appt de 150 mi habitable avec terrasse, Plusieurs 3 et 4 Plèces sejour 40 m², 4 chbres, 2 bains. SELLIER: 903-65-42. à partir de 245.000 F. PRETS CONVENTIONNES travaux d'aménagement à terminer. Me voir PROXIMITÉ D'ORSAY vendredi, samedi 14 h, 18 h. Bon standing 3° étage F5. 97 m³, cus. 14 m³. séj. dble 28.5 m³, balcon, 3 chambres 11,9 m³, 11,8 m² et 10,5 m², 1 et 1 bis, r. Louis-Rouss

parkg souterr., trais notariés réduits, reprise P.S.I. 143.600 F. Px 455.000 F. T.: 907-79-28. **NEUILLY BOIS** PROXIMITE ORSAY Immeuble 1987 - STANDING 3 TRES BEAUX STUDIOS idéal investisseur, résidence récente, studio de 40 m², 3° ét., 30 et 32 m², vrale cuisine, bien agencé, balc. exp. Sud, 2º et 3º ét., asc., vue s/bois. De 450.000 à 600.000 F. Tél. pr exposition sud-quest, loggia, Cave, parks souterrain, reprise P.S.I. 45.000 F, prox 235.000 F. Teléphone : 907-79-26. RV: 805-02-10 ou 722-01-07. **NEUKLLY ROULE** 61 m². AU SOLEIL 610.000 F. Facil. vendeur. 320-73-73. 92

> imm. 58, 2 P., tt cft à rénover. 2°, 2. ac. 320.000 F. 783-52-74. BOULOGNE CRÉTEIL (94) à 5 minutes de Paris tout près métro Université particulier yend dans petit immeuble BEL APPARTEMENT ENSOLEILLE très calme, verdure) 4-5 pièces 88 m², tout confort (moquette pure laine) ceve, tel. Prix 355.000 F. M. ROBIN -747-32-58 heures

SAINT-MAUR vd libre à la vente dans imm. ancien près du R.E.R. appt 5 P., 100 m² au 1" étage, entrée, culsine, selle à mager, salon, 3 chembres, salle d'esu, w.-c., cave + parking, cour. Tél.: (86) 88-42-56. SAINT-MANDE, 4 PIÈCES

95- Val-d'Oise Proche ENGHLEN cadre de verdure. vend vrai 4 pces, plein soleil, résidence 80, part, termis, parking, s.-sol. Prix : 580,000 F. Frais réduits, reprise crédit à : 7,40 % possible.
Téléphone : 416-47-86.

BEL APPART., bourgeois, cuis., beins, w.-c., tspis, 344-07-13.

**CANNES** Bord de mer, devant la plage, de beens appts avec très bon rap-port. Qualité-Prix. CANNES-MIDI, bd du Mid), **06150 CANNES** 

(93) 47-00-55

Province

cherche urgent, pavillon F4 ou F5 LE PERREUX ou environs Téléphone : 959-38-12 Pour stés européennes cherche villes, pavillons pour CADRES Durée 3 et 6 ens - 283-57-02 locations meublées

locations

non meublées

demandes

**Paris** 

PPTAIRE LOUEZ SOUS 24 H.

Service gratuit - 770-88-65.

Région parisienne

CADRE de BANQUE must

Paris SERVICE AMBASSADE pour cedres mutés Paris rech. du STUDIO au 5 P LOYERS GARANTIS per stés ou embassades - 281-10-20.

demandes

villas COURBEVOIE Près pont Bineau et NeuBly, dans besu jardin 430 m², joile maison type Maneart, état impeccable, it conft, em. 200 m² habitables + garage, sous-sol et parking, 1.500.000 F. C. ACHARD, 637-32-93.

LE VESINET, prox. RER/lycés, maison caractère, plein Sed, état. Grand living + 6/7 chambres, gd confort. Garage 4 voitures, etc. 2.050,000 F. Heures repas soir, téléphoner au (3) 976-84-80.

VESINET séjour, 4 chbres, cuis., bains, saile de jeux, cft, jerd., 375 m². AGENCE DE LA TERRASSE LE VÉSINET, 976-05-90.

Résidentel, calme, 10' R.E.R., charmante VILLA, perfeit état,

dide, tt cft, ter. 500 m², gar. luxe. 1.250.000, 735-70-87.

**RÉGION PARISIENNE 91** RÉGIE-PRESSE

ANTONY. VIND, 10 P., splen-

30 km Paris sud-ouest R.E.R. dans parc 15.000 m², belle maison 280 m², 8 pièces, garage, dépand., agence s'ebstenir. Ecrire sous le nº 7.208 M 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris. Les Charmilles, c'est aussi 

des centres de commerce. On y trouve les petits MI IXV. commercants indispensables, ce qui n'empeche pas pour les gres achats de se rendre à l'hypermarche du centre ville ou dans une galerie marchande. などうというにはいいというというにはいいいいかんできることできたとうというかんにい

Paris-Les Charmilles 26 mn à l'ouest pour retrouver une seconde nature\* A Montigny-le-Bretonneux.

民ないというということというというというというできょうことによっていることにはない

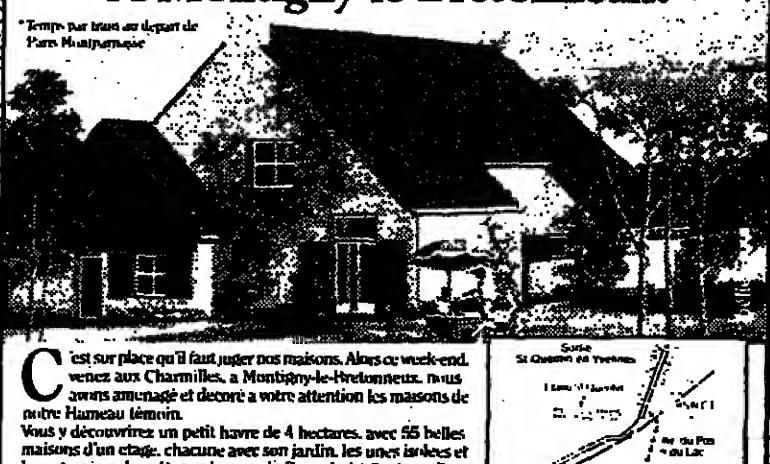

les autres jumeleus. Des maisons qui offrent de 4 à 6 pièces allant de 141 m2 à 177 m2. Confort, espace, espace wert, loud est la pour que vous retrouviez une seconde nature Bortan de vente : avenue Eric Salie. 781.: 0430141. Current le lundi, jeudi, vendredi de 14 ha 19 h le samedi et dimanche de 10 ha 12 het de 14 hà 19 h.

itsesbilité de pret conventionne. le désire recevoir une documentation « Les Charmilles»

AURESSE. TELÉPHONE: proc\_ Coupon à retourner à : CAPRI, 4 place Ravul Dautry, 75015 PARIS



bureaux

Locations 8º et CHAMPS-ELYSÉES Domiciliation RM-RC, SARL A partir de 150 F. CONSTITUTION SOCIÉTÉS Tel., Télex toutes démarches, CE2 - 562-42-12

**BUREAUX MEUBLES** a Paris 8\*, 9\* ou 15\* Sieges Sociaux et DOMICILIATIONS l'élex - Secret - 1s services **CONSTITUTION STES** Prix compèt - délais rapides ASPAC 293.60.50

**BOISSY-ST-LEGER** Terminal R.S.R.

(entre ROISSY et ORLY) 3/6/9, surface 320 m² en 17 bureaux, Télax, Téléphone, meubles disponibles si néces-Raire. Loyer mensuel, charges comprises: 15.000 F. . (1) 569-39-49/569-17-50.

locaux commerciaux Société prodults alimentaires cherche à louer entrepôt 400 m² environ. Proximitá rue des Couronnes (20°). Ball commercial: 3-6-9 ans. Téléphone: 797-40-60,

viagers F. CRUZ - 266-19-00

7° Appt 4 p., 2 s. de bains, imm. récent pierre de taille, standing occupé Femme 73 ans. 150,000 + rente 7.300 F. 8, rue La Boétie, Paris-8°. Px rentes indexées garanties. Etude grawite discrete. LODEL -355-00-44.

immobilier maisons information de campagne A 2 h 40 de Paris per auchatrein ou autoroute dans la région de Carenten (Manche), plages et

port de plaisance proches. Grand choix de MAISON DE CAMPAGNE ET TERRAINS A VENDRE. Ag. de la Baie des Veys 8, r. Holgste. 50800 Carenten.; Tél. : (33) 42-22-88. Tel. pour R.V. : 588-76-56.

DORDOGNE: hôtels 1 Maiso<del>n</del> De bourg, 7 post, eau, electr. Prix: 200.000 F 1 residence

SECONDAIRE-Tout cft, surface habit, .75 m; adjour avec cheminée et pourres, cuisine aménagée, tres boleries internes en chêne, gerage indétonds pendant, cave semi-enterrie, de commerce puits, 6.000 m<sup>2</sup> on plantation arbres fruitiers et décoratifs.

Prix: 350.000 F Tdl. (16-47) 28-64-26. Pert. vd maison (cuis., w.-c., s. bns. 2 ch., sej.) avec s/eof aménagé (cuis., w.-c., ch.). Garage, buanderie, hangar, sur terrain 2.230 m² arborisé (omem., fruitiers, vignes), à 15' Toulon, 20' pisge, 560.000 F. Tél.: (93) 29-21-57, de 20 h à 21 h. Libre 6 mois après venze.

proprietes 100 km de Paris, PROPRIÉTÉ de cinéaute. Grand cachet, habit. de tuite. Toit ref. á neuf. 5 piùces + cuisins, tout confort, pourres, cheminées, chauffage central Cave, granler, prange, écurie. Sur environ 5.800 m² de terrain clos av. arbres fruit. PRIX: 528.000 F.

PARMAIN - Beau perc boisé 2 MAISONS, 4 HA 1.200.000 F - 550-34-00.

Tel. : (26) 42-51-49.

PRÈS DOURDAN Magnifique poté, double sé a. à manner, 7 chbres, 2 a. de bains, sanitaires, 2 chambres serv., piscine et tiépendances. 563-00-21

HOUDIARD - B.P. 83 LAVAL Tél.: (49) 56-61-60 Serthe. Beed manoir 18-, 1 ha. Anjou. Château 17-, 10 à 80 ha. Manoir parce 18°, 1 ha. Retit chiltean partie 18°, 4 ha Logis 1830, peut parc. Percha, poté 7 p., 6 ha.

Bretagne, Dinan, rare, poté s/rempares. Sina. Quintin (22), Hotel part. 17à restaurer. Propriétés et villes bd mer Dinard: Port-Blanc, Perroe-Guirec, Tregastel, Moëlan.

VIAGER LIBRE 100 KM PARIS-OUEST 7 KM LYONS-LA-FORET. Belle MAISON NORMANDE ENTIEREMENT RESTAURÉE Vante efjour, loggie. 4 chbres, tt cft, terrain.

480.000 F cpt + rente. 1.844 F per moie sur 1 tête.. Têl. b.b. 627-91-41, dom. 622-00-28. A vendre, belle maleon 7 pièces, tout confort, terrain libre, près Isigny (14). Tel. Maire Boinel. LISON (31) 22-80-78, (27) BRETAGNOLLES près EVREUX belle maison récente 4 chbres + sq. 780 m²

+ 3.000 m². Terr., cakne, verd. Prix: 530.000 F - 574-78-42. domaines

vignes dont 2 ha V.D.Q.S. et A.O.C. Saint-Chinian. Tél. : (87) 89-40-14

MINERVOIS Splendide domaine agrément en L. maison, 4 belle p., 2 cuis., cft impt, dépendances, serres, vollères et agrém. 70.000 m². terr. fruitiers divers, 900.000 F. JS 11. bd Lacroix, Narbonne JS (88) 41-62-33 ou 274-24-45 PRODUITS FINANCIERS IMMOBILIERS PROTÉGÉS DE L'INFLATION RENTABILITÉ EXCEPTION. DES LOYERS GARANTIS Prouses Varientes ecoon onées de multiples services. FRANCE C.B.L. - S.A. 194, rue de Tolbiac, Paris-13-

particuliers YERSAILLES, Proche gare A.D. Très bei HOTEL PARTICULER, MEULIÈRE. 1930. 210 m² bo.

bitable, 10 poes. 7 chbres granier aménag. Px intér pour paiement comptant. AGENCE ROYALE, 980-14-60.

MARTINIQUE, Vota pet, hôtel blen situé, vue imprenable auc bale du VAUCLIN, zone touristique, - Possibil. agrandir, Prix.: 850.000 F. Tel.: 368-43-51, à partir 18 h

boutiques Sout rue du Maine, 14º amdt, 45.000 F. Loyer 1.600 F mens, Tét, 630-90-25, à part, de 19 h, 5- BD SANT-GERMAIN PETITE SOUTIQUE + BU-Te commerces, 1.800 mensuel PRIX: 65,000 F - 325-75-42.

maisons individuelles . 750 m S.N.C.F. et R.E.R. Meisons et duplex Individuelles 5 et 6 PÉCES

de 614.000 F à 715.000 F. Prets conventionnés A.P.L. possible. Livraison mai 82. Maisons témoins sur place : Quartier du Parc à Guyancourt du leudi au lundi, 11 à 13 h et

通线

APC ;

, 45 년

<u>...</u>

**EX.** 2

Market has

Mer. 2015年 . 化

14 à 18 h. Tél. : 044-16-60 et Sirvin : 500-72-00. terrains MAISONS-LAFFITTE-32 bis RUE MUETTE

ANGLE AV. BERGERE Près gare et commerces TERRAIN UNIQUE .340 m<sup>4</sup> X 675 F. Const. 4 AFFAIRE EXCEPTIONNELLE Appeler potaire au 526-71-03; Conviondrait Constructour

Commune d'ANCONE, 3 km. Nord MONTELIMAR, terrain. 8.300 m² avec permis de lotir, 16 lots jumelés. Avec dossier complet et liste so-quéreurs. Prix 700.000 F. H.T. SAINT-PRIEST (MMOSILER, 22, rue Aristide-Briand, 69800 SAINT-PRIEST. Téléphone : (7) 820-72-99.

pavillons NOISY-LE-GRAND Parc résidentiel de Villeffix, maison 4 pièces sur 100 m² habitables + garage. Séjour, chemi-née. Sur terrain de 1.574 m², nombreux erbres fruitiers et de décorat. Prix : 750.000 F. Téléphoner avant 12 h ou après 18 h au 305-41-21.

PROXIMITÉ ORSAY habitables. Terrain 664 m arboré sél. dble avec cheminée et accés terrasse, quisine, 3 chambres, 2 salles de bains, garage double. 785,000 F. Telephone : 907-79-26. Dans colme village normand orès Gisors. Pavillon F 4, 82 m²

sous-sol total, chauffage fuel sur

terrain erboré de 2.650 m'

complètement clos.

Tél. après 19 h à 961-67-80.

les annonces classées

Ae Monde

téléphone sont recues du lundi au vendredi

> de 9 heures à 12 h. 30 de 13 h. 30 à 18 heures

au 296-15-01

### -RÉTROMANIE -

### Les curiosités de la Bastille

Un Américain égaré place de la Bastille cherchait l'autre jour les vestiges de cette forteresse dont il foulait aux pieds les contours inscrits entre les pavés... « Où est-elle donc cette fameuse prisori ? . « Là-bas », lui dit un pince-sans-rire, désignant le bâtisse de la gare désaffectée dont la pendule sans aiguilles symbolise sans doute le temps suspendu. Et le touriste

pénétra au salon de la curiosité.

\*# 1 1 % x

a thirritory the property.

PROPARTRINANCES

SAME STANDARD COMMENSAGE STANDARDS AND SECRETARIAN SEC

Special Control of Branches !! Maryle 15 .... Frains son acres

THE PERSON OF THE PROPERTY.

STREET STATE TO STREET TO STREET STREET

Marie MOVALI 150 1460

de commerce

SOUTH WORLDON TO DOLL THE

Pour F. Pullance.

Bone and The first the contract to

305 A. ...

boutiques

THE SECRET OF STREET OF THE SECRET OF THE SE

" ST ME RAIN! ( RMAN

PRESENTE BIBUT:G:4 + 84

AND MARKET THE MEN

PROBLEM SER LOTE

maisons

undividuelles

PROPERTY OF THE

MAA. ST. JUNE

With the State of the

Ma: # 84 : 25

A District Control

SALES OF THE SALES

Marie American Company

(all the second

TE ! ... ... ... ...

terrains

LAISONS LAFFITT

Applie Hat Britt 112

differen nie Principlis

THE MET STORY OF ME

TANK THE STANKING ...

CHETTEN - A'E. I'M'

Ange Seine I. war mit

Carlo State Control of the Control

paytions

400

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tauk'-

STATE STATE OF THE STATE OF THE

A STATE OF THE PERSON AS

sées

iephone

Separate 1. . . .

E-19-00 : 44 . 7

Il n'en croyalt pas ses yeux de voir une guillotine parmi les biflards Charles-X, des crémaillères fleurdefisées à côté de sebres d'abordage, des dents de cachalot finement gravées et d'impressionnants massacres de certs, des marbres romains, sous un plafond andalou, des tableaux des écoles hollandaise et fiamande au voisinage des paysages de Barbizon, des cagnes compagnonniques sous la regard d'un Saint-Roch auvergnat en bois polychrome, des icônes du seizième siècle affrontées à des estampes érotiques japonaises, sans oublier quelques souvenirs historiques comme le berceau en acaiou du duc de Grammont ou la baignoire de campagne de Napoléon.

L'evocation de la Bastille ne figurait qu'au fend de quelques assiettes de Nevers, présentées sous vitrine comme des copies particulièrement réussies. Surpris mais charmé, notre

touriste n'a sans doute pas regretté ses 20 francs pour découvrir les milliers é objets insolites et les tableaux anciens présentés sous la vertière par une centaine d'expossants.

### Un musée du faux

Au hasard des stands, citons quelques prix indicatifs: 360 francs un haurtoir en fonte en forme de main : 450 francs une assiette de Choisy à décor inspiré de Horace Vernet : 600 francs un miroir de soleil de sorcière dans un solei rayonnant : 2 800 francs un verre de gravure maçonnique; 6 000 francs un Mont Saint-

Michel en paille ; 8 500 francs le plan de Paris de Turgo gravé en

1734 ; 11 000 francs un anneau astronomique du dix-huitième siècle; 12 000 francs un busteen faience d'Epinal représentant Louis Philippe drapé de tricolore : 38 000 francs une paire de cogs en émaux cloisonnes chinois: 45 000 francs un tableau faunesque d'Antoine Coypel; 65 000 francs un buffet de sacristie à quatre portes d'époque Louis XIII: 70 000 francs une commode en merisier du Languedoc dont la soule curiosité était prix un peu fort mais, sur le même stand, un excellent tableau de Joss de Momper à 150 000 francs:

A tous les prix et pour tous les goûts ce salon vaut le déplacement. On regretters seulement que le petit musée du faux dont l'idée est à retenir et à creuser, ne comporte pas des explications plus sérieuses.

### GERSAINT.

\* Saloz de la curiosité et de la peinture. Place de la Bastille jusqu'au 7 mars, de 11 à 20 beures tous les jours ; de 10 à 20 heures le dimanche: mocturne jusqu'à 23 heures, le jeudi. Entrée

### CALENDRIER **DES FOIRES ET SALONS**

Toulouse (31), brocante au parc

Expo, 4-8 mars; Brest (29), antiquités, brocante au Penfeld, 5mars: Colomiers (31); antiquités, brocantes, 5-7 mars: Paris, porte de Pantin, Foire à la serraille de Printemps, 5-14 man; Chaton (78). Foire nationale à la brocante et au ambon, 5-14 mars; Verton (44), Saile des sêtes, antiquaires du pays nantais, 16-22 mars; Moissac (82) antiquités, 17-21 mars; Paris (Grand Hôtel), congrès mondial des collectionneurs de jouets et poupées, 20-21 mars; Marseille (parc Chanot), antiquités et brocante de printemps, 26 mars-16 avril; Châlons-sur-Marne (51), antiquités, brocante, 26-28 mars: Saint-Germain-en-Laye (78), troisième salon international de l'arme ancienne, 19-31 mars: Antibes (06). Salon des antiquités et de la brocante, 3-19 avril.

### MÉTÉOROLOGIE



PRÉVISIONS POUR LE 5, III 82 DÉBUT DE MATINÉE TE Fromitard . Verglas

PRÉVISIONS POUR LE 5 MARS. A 0 HEURE (G.M.T.)

Evolution probable du temps en France entre le jeuti 4 à 0 heure et le ven-

dredi 5 mars à 24 heures : La perturbation située jeudi matin des Pyrénées au Massif Central et anx Vosces se déplacera rapidement vers le Méditerranée. A l'arrière, la France sera covahie par de l'air froid instable. Vendredi, le ciel sera très muageux sur les Alpes et la Corse, où l'on notera de la pluie ou de la neige avec une possibilité d'orages locaux.

Sur l'Ouest du pays, après dissipation des brouillards sur la Bretagne, le ciel sera passagèrement nuageux avec des éclaircies de plus en plus marquées.

Sur la moitié est, jusqu'au Massif Central et aux Pyrénées, le temps sera variable avec des averses de neige à basse altitude alternant avec de belles éclaircies.

Le vent de secteur nord, faible dans l'Ouest, sera modèré dans l'Est avec du mistral et de la tramontane. Les températures seront en baisse sur

la moitié sud-est, de faibles geiées matinales se produiront dans l'intérieur. La pression atmosphérique réduite au niveau de la mer à Paris, le 4 mars 1982. à 7 heures, était de 1013,4 millibars,

soit 760, 1 millimètres de mercure. Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 3 mars; le second, le minimum de la nuit du 3 mars au 4 mars) : Ajaccio, 16 et 2 degrés ; Biarritz, 21 et 8; Bordeaux, 19 et 7; Bourges, 16 et 6; Brest, 11 et 5; Caen, 14 et 6; Cherbourg, 11 et 7; Clermont-Fernand, 17 et 5; Dijon, 12 et 5; Grenoble, 15 et 1; Lille, 11 et 6; Lyon, 16 et 7; Marseille, 16 et 5; Nancy, 12 et 5;

frais avec quelques éclaircies, des gibou-

lées et des vents de nord-ouest assez

matinales sur tout le pays, mais des tem-

pératures voisines de zero degré dans

intérieur. En cours de journée, temps

frais, ciel variable avec éclaircies et pas-

sages mageux accompagnés d'averses,

qui pourront donner de la neige en

plaine sur le quart nord-est du pays. Per-

sistance du temps ensoleillé dans le

Midi méditerranéen avec tonjours un

Samedi 6 mars: le temps sera frais le

matin avec des gelées de - 2 à

- 5 degrés dans l'intérieur, mais le soicil

apparaîtra assez largement en cours de

journée, et les températures maximales

atteindront 13 à 15 degrés dans le Midi,

7 à 10 degrés ailleurs. Les nuages rede-

viendront nombreux sur l'ouest et le

nord-onest; en soirée, les vents faibli-

L'ETAT DE LA NEIGE

EN FIN DE SEMAINE

en des chutes de neige assez abondantes

sur les versants nord. L'enneigement est

généralement abondant sur les massifs

partout plus de 60 centimètres de neige

vers 1 200 mètres d'altitude, exception

fait de la Corse, où il faut monter à

1 600 mètres pour trouver 20 centimè-

Pour ce week-end, temps froid et

donc stabilisation du manteau neixeux

Josqu'à dimanche midi, tous les massifs

yout bénéficier d'un temps ensoleillé et

froid : à partir de dimanche arrivée de

nuages par le nord-ouest; sur toutes les

montagnes, il neigera, vers 1 200 mètres

sur les Pyrénées et dès 500 mètres sur

í Document établi

avec le support technique spécial

de la Météorologie nationale.)

les autres massifs.

An cours de ces derniers jours, il y a

Vendredi 5 mars: belles éclaircles

Nantes, 14 et 5; Nice, 15 et 5; Paris-Le Bourget, 14 et 6; Pau, 22 et 5; Perpignan, 15 et 6; Rennes, 13 et 3; Strasbourg, 12 et 6; Tours, 14 et 6; Tououse, 20 et 4.

Températures relevées à l'étranger : Alger, 22 et 6 degrés; Amsterdam, 8 et 5; Athènes, 14 et 11; Berlin, 9 et 5; Bonn, 13 et 6: Bruxelles, 11 et 6: Le Caire, 23 et 14; îles Canaries, 24 et 17; Copenhague, 6 et 2; Dakar, 28 et 19; Genève, 12 et 4; Jérusalem, 10 et ; Lisbonne, 19 et 10; Londres, 11 et 5; Madrid, 19 et 3; Moscou, 3 et 1; Nairobi, 30 et 17 : New-York, 2 et - 4 : Palma-de-Majorque, 17 et 3; Rome, 17 et 2: Stockholm, 4 et 1.

### PROBABILITES POUR LA FEN DE LA SEMAINE

Jeudi 4 mars : le temps sera très nuageux sur les régions méridionales, avec des pluies en plaine et de la neige sur les Aipes et les Pyrénées. Une amélioration se produira sur le pourtour méditerranéen en fin de journée, avec établissement du mistral et de la tramoniane. Sur toutes les autres régions, temps plus

JOURNAL OFFICIEL ----Sont publics an Journal officiel du jeudi 4 mars:

### DES DÉCRETS

• Portant refèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer.

 Portant application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes en ce qui concerne la surface minimale et les emplacements de l'affichage d'opinion et des associations sans but lucratif.

### UN ARRÊTÉ

• Relatif anx tarifs conventionnels pour les soins fournis dans les dispensaires publics ou privés.

### MOTS CROISÉS

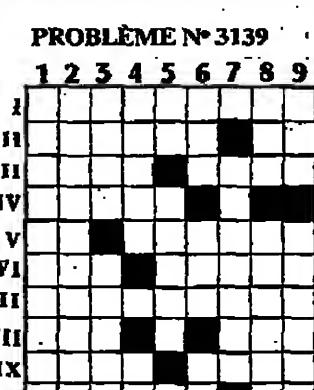

HORIZONTALEMENT

I. Plante des truffes. - II. Longuement torturée avant la libération. Adverbe. – III. Perdu dans les Pyrénées. Empêchent les quilles de tomber. - IV. Leur train va sur les routes. - V. Pronom. Tissu de marque. - VI. Dans la charrue. S'emporte facilement lorsqu'il est pliant. - VII. Fait agir en seignant. -VIII. Possessif. Envoi réglé avant d'être commandé. - IX. Le blaireau n'y a pas de poils. Celui qui le fait n'a plus de scrupules. - X. Jolie forme du futur composé. Symbole. XI. Ouvrage de bisct. Ceux qui les aiment les jettent.

VERTICALEMENT I. Les accidents n'arrêtent pas son galop. — 2. Est parfois servi avec des seuilles de chou. — 3. Repas. Est utilisé pour bombarder. - 4. Champion du cycle. La direction d'un cours lui est consiée. - 5. Sont souvent liés. C'est dans le sac! Abréviation. – 6. Une grande chaleur y règne au centre de la terre. Se trouve. Patron. – 7. Caractère d'un don. – 3. Officier du roi, Sorte de bipède dépourve d'entrailles. - 9. Offrent à boire sauf quand ils sont à sec. Ils

### Solution du problème nº 3138 Horizontalement

sont épineux.

I. Géologues. - II. Etrè. Pu. -III. Oenologie, - IV. Mue. Isole. -V. Elèves, As. - VI. Te. Avent. -VIL Ecru, If. - VIII. Epicer. Ou. -IX. Sari. T.N.T. - X. Pensée. -XL Né. Saveur.

### - Verticalement

1. Géomètres. - 2. Eteule. Pape. - 3. Ornée. Eire. - 4. Léo. Vaccins. - 5. Lièvre. Sa. - 6. Grosseur. E.V. - 7. Go. Tee. - 8. Epilation. -9. Suées. Futur.

### **GUY BROUTY.**

DALI SUR TABLE - Dans la lignée des artistes qui ont créé des assiettes de collection (Picasso, Sonia Delaunay, Cocteau). Salvador Dali s'est, lui aussi, intéressé à la céramique. C'est le porcelainier Raynaud, de Limoges, qui a mis en œuvre ces assiettes éditées par la galerie Furstenberg. Sur un fond bleu de four se détachent, en fins traits d'or, les gravures de Dali sur les thèmes de « Faust » et de « Vénus à la fourrure ». Six assiettes, tirées à deux mille exemplaires, sont numérotées, signées par l'artiste et présentées, avec certificat d'origine, dans un coffret : chacune de ces assiettes de collection est vendue 1.200 F. \* Galerie Furstenberg, 8, rue

Jacob, 75006 Paris.

CONCOURS

POLICE. - La Police nationale recrute 7 000 gardiens de la paix. Les concours organisés en avril septembra et novembre 1982 sont ouverts aux candidats des deux sexes, agés de 19 ans pour les hommes et de 21 ans pour les -

\* Direction générale de la Police nationale, service de recrutement, 208, rue de Faubourg Saint-Honoré, B.P. 16 808, 75 363 Paris Ce-

SALONS MIEUX-ETRE A GENÈVE. - Solvita, le Salon international du mieux-être et de la santé par la nature, est organisé à Genève, du 24 au 28 mars 1982, au Nouveau Palais des expositions. Il accueillera les associations; commerces, laboratoires, entreprises, dont l'activité contribue à l'amélioration

de la qualité de la vie : médecines douces, environnement, énergies nouvelles, alimentation naturalle. hydiene et beauté, maison et jardin, corps et esprit.

\* Conditions d'inscription au seerétariat de Pro Vita Sana, 16, cité Viensteux, 1203 Genève.

### **VIVRE A PARIS**

CONTROLE DE SÉCURITÉ AUTO-MOBILE. - L'Automobile-Club de l'Ouest organise du 15 au 27 mars 1982 sa campagne « Sécurité printemps ». Quarante techniciens compétents réalisont des contrôles de sécurité gratuits pour les automobilistes circulant dans la capitale aux endroits suivants : Paris 10°, place du Colonel-Fabien, Gare de l'Est : Paris 12ª: esplanade du château de Vincennes; Paris 13º: porte d'ivry, contre-allée de la place Yersin et avenue. Boutroux; Paris 15º : piace Henri-Queuille ;

Paris 16º (bois de Boulogne) cruai de Seine, face à la passerelle de l'Avre; entre les deux lacs, carrefour des cascades, chemin de ceinture du lac inférieur : angle route de Longchamp, en bout de lac : Versailles : face au château devant lès grandes écuries; Clichy: centre fixe, 22-28, rue Henri-Barbusse, tél.: 737-62-33.

### \* Automobile-Club de l'Ouest, 31. avenue de Friedland, 75006 Paris, tel.: 563.68.62

COURTS MÉTRAGES A CHATE-LET. - Du 3 au 9 mars, dix courts métrages seront projetés dans la gare R.E.R. de Châteletles Halles. Ces films ont été sélectionnés pour le Festival internationai du cinéma du tiers-monde, qui se déroule à Paris du 3 au 23 mars. 1982. Les projections - d'une durée de deux, heures - seront réalisées à l'aide de huit appareils vidéo et auront lieu tous les jours de 8 à 20 houres.

Peintures sur sole a « Miro-MESNIL ». — Une cinquentaine d'artistes exposeront leurs œuvres de peinture sur soie, du 3 au 9 mars, à le station Miromesnil. de 10 heures à 19 h 30.

### PARIS EN VISITES

SAMEDI 6 MARS

- Le pavillon Montpensier ». 10 h. 30, place du Palais-Royal,

M = Allaz« Le château de Champs »,

14 heures, place de la Concorde, grille des Tuileries, Mar Meyniel. - Crypte de Notre-Dame racontée

aux jeunes », 14 h. 30, entrée, M. Lepany. « Musée Marmottan », 15 heures. 2, rue Louis-Boilly, M= Bachelier.

«Institut de France», 15 heures, quai Conti. Mr Bouquet des Chaux. - Hôtel de Sully », 15 heures, 62, rue Saint-Antoine, M= Legrégeois. - Montagne Sainte-Geneviève >,

16 h. 30, 62, rue Saint-Antoine. M™ Legrégeois (Caisse nationale des monuments lustoriques). · Les chefs-d'œuvre du Louvre », 10 h. 30 et 15 heures. Musée du Louvre.

. « Enclos de Picpus», 15 beures, métro Nation, sortie Dorian (Approche de l'art).

Le classicisme français ... 11 heures, Musée du Louvre, porte Denon (Arcus). . . - Le Marais - 14 h. 30, 2, rue de

Sévigne (A travers Paris). . De la butte des Moulins à la rue Saint-Anne et de Chabanais », 15 h. 15, 61, rue des Petits-Champs . Max Bar-

- Crypte de Notre-Dame », voir » (Mouvement du Grani).

15 heures, métro Cité (Connaissanced'ici et d'ailleurs).

« Jacques Prévert et ses amis », 15 heures, 11, avenue du Président-Wilson, Mar Hauller, Saint-Jacques, P.-Y. Jaslet

· La Sorbonne -, 15 heures, 46, rue Le convent des Carmes et sa chapelle -, 15 heures, entrée de la chapelle (Lutèce visites).

✓ Place des Vosges », 14 h. 30, , place des Vosges (M. Romann). L'Orient des croisades », 15 heures. 13. avenue du Président-Wilson (Tourisme culturel).

- Peinture française du dix-septième siècle », 11 houres, Grand Palais (Visages de Paris).

### **CONFÉRENCES**

(Club du Faubourg).

Manbourg : - Colloque de recherches spirituelles - (Domus Medica). 14 h. 45 : 64, rue du Rocher, M. M. de Saint-Pierre : - Docteur Erikson - : M. P. Bas : - Le pari d'Houphouët-Boigny - : M. J.-M. Rosenfeld : - Loisirs, culture, animation, presse demain .

15 heures : Palais de la Découverte. avenue Franklin-Roosevelt, M. P. Bonnet: - L'information scientifique ». 15 heures: 12, rue du Renard, M. Schmitt: - Il faut donner pour rece-

### LISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER TOUS CUMULS COMPRIS, AUX BILLETS ENTIERS DES PENSEES TRANCHE TIRAGE Nº 14 DU. 3 MARS 1982 FINALES ET SOMMES SOMMES TEAML FINALES ET A PAYER NAISONS NUMEROS NUMEROS A PAYER Neant Neant 286 786 976 200 500 500 600 272 2 000 1 367 2 000 3 662 10 000 5 607 33 942 2 000 00 307 10 000 263 853 2 000 9 593 10 000 618 500 30 183 2 000 1 000 000 2 408 011 303 4 000 000 140 453 529 500 239 500 500 2 100 6 489 2 900 21 729 10. 100 10 000 55 514 10 100 200 200 DSD 500 230 300 740 10 heures : 60. boolevard Latour-8 295 33 395 700 500 2 000 10 000 44 825 16 000 2 810 2 000 . \$4 490 10 000 75 655 10 000 PROCHAIN TIRAGE TRANCHE DE MARS DES SIGNES DU ZODIAQUE

LE 10 MARS 1982

TIRAGE Nº 5 NUMERO COMPLEMENTAIRE. 5 PROCHAIN TIRAGE LE'10 MARS 1882 VALIDATION JUSQU'AU 9 MARS APRESMIDI 1982 - LOTERIE NATIONALE - TRANCHE DES PENSEES - Nº 14

### Your les bullets terminés par 3 gagneré 70 F deux toutes les séres Tous les billets terminis par 86 gagnest 500 F deus toutes les séries 0125 1126 2125 3125 4125 5125 6125 7125 8125 9125 0152 1152 2152 3152 4152 5152 6152 7152 8152 8152 0215 1215 2215 3215 4215 6216 6215 7215 8215 9215 0251 1251 -2251 3251 4251 5257 6251 7251 6251 9251 0612 1512 2512 3512 4512 5512 8512 7512 8512 9512 0621 1521 2521 3521 4621 5621 6521 7521 8621 8521 at 127 Autres threes 20 000 4 000 9 350 9 395 20 000 4 000 20 000 4 000 20, 000 9935 20 070 4 00Ú 5'300 32 000 3 010 000 9 335 4 000 4 070 20 070 4 070

ARLEQUIN RESULTATS OFFICIELS DU TIRAGE Nº 15 PROCHAIN ARLEOUIN LE 17 MARS 1962 - TIRAGE TELEVISE & 19 h 50 1982 - LOTERIÉ NATIONALE - TRANCHE DE L'ARLEQUIN - Nº 15

### « Nous entendons tenir tous les fronts :

affirment les dirigeants cégétistes

réduction de la durée du travail sans perte de salaire qui ont amené le gouvernement à déclarer que le passage aux trenteneuf heures devait se faire sans diminution des rémmérations. R Pour la première tois depuis le 10 mai, a affirmé le 3 mars, M. René Lomet, secrétaire confédéral, qui présentait à la presse de resultat des travaux de la commission exécutive de la centrale, les travailleurs sont intervenus en grand sur une question d'importance, ont dit leur mot, et ont obtenu satisfaction. (...) Ils sont aujourd'hui en meilleure posture pour engager des actions et les conduire à des succès. » Rappelant que la C.G.T veut soutenir toutes les mesures « positives » du gouvernement. « en veillant à ce quelles scient bien appliquées par le patronat », et a combattre les dispositions qui sont maupaises a. M. Lomet a résumé cette stratégie de la centrale par une formule: « Nous entendons tentr tous les fronts. » La C.G.T. retient ainsi cina priorités revendicatives : la réduction du temps de travail. « sans perte de pouvoir d'achai et sans remise en cause des droits acquis v. et la cinquième semaine ; un e vrai mastien du pouvoir d'achat vour ouis sur la bass d'un indice stable » (celui de l'INSEE étant toujours récusé);

considérant qu' « il n'est pas possible de laisser les patrons à la tête des caisses »; enfin les droits nouveaux des travailleurs. entreprises nationales devant a*servir d'exemples* » et le rapport Auroux nécessitant l'intervention des traveilleurs pour en corriger les a insuffisances ».

La préparation du quaranteet-unième Congrès confédéral en juin à Lille, qui suscite l'unquiétude des militants « critiques » n'a pas été abordée lors de cette commission exécutive. En revanche, une partie du débat a porté sur les relations avec la C.F.D.T. M Krasucki a refusé, devant la presse, de commenter le document présenté le 24 février par M. Maire, sur les rapports C G.T. CFDT. : «On ne va pas sembarquer dans des discussions philosophico-politiques. L'action syndicale c'est du travail très terre-à-terre. On ne nous sera pas dévier de nos revendications concrètes.» Le futur secrétaire général de la C.G.T a cependant et de nouveau, vivement critique la position de M Maire sur la non compensation salariale intégrale pour tous en cas de diminution du temps de travail e Si la réduction du temps de travail dott être ce que propose Edmond Maire, ce ne sera rien d'autre que du chômage partiel ». a assuré M. Krasucki.

### Quand un syndicat C.G.T. porte plainte contre sa fédération

Que la C.G.T. Introduise un référé contre... la .C.G.T., vollà qui est pour le moins inhabituel. C'est pourtant ce qui s'est prodult, le 2 mars, devant le tribunal de grande instance de Paris. où le syndicat CGT des ouvriers, des employés et des cadres des entreprises diverses de la région parisienne assignait, en référé, la Fédération nationale des employés et cadres mille adherents pulssent enfin obtenir leurs cartes d'adhérents à la C.G.T. et les timbres correspondants ». L'affaire a été renvoyée au 9 mars, le syndicat avant récusé l'avocat de la Fédé-

secoue la grande centrale connaîtrait-eile rebondissement judicialre? La réponse n'est pas si simple Des cierce de notaire aux employés des organisations politiques, religieuses ou syndicales, en passant par les personnels du tourisme et de l'immobilier, ce syndicat des entreprises diverses de la région parisienne est une véritable mosaique rassemblant une cinquantaine de professions et de conventions collectives. Lorsqu'en avril 1979, à Terbes,

Les responsables du syndicat sont passés progressivement de l'indignation à la colère devant cette « dispersion arbitraire et autoritaire du syndicat pour des motifs non ciairement explicités », rappelant au passage que, aeula, les adhérents du syndicat peuvent prononcer sa dissolution. L'explication est tout autre à la Fédération des employés où M. Bodo Mirsalis, secrétaire *lédéral, affirme* : « Toutes les mesures qui sont prises découlent de l'application du mandat national visant à opérer progressivement la décentralisation ». Or. aloute M. Mirsails, - ce syndicat a décidé de se mettre en travers - de ladite décentrelisation. suivant des « motivations

très diverses =. Des motivations diverses? La direction du syndicat proteste de son orthodoxie sur la Pologne. Elle a fidèlement soutenu la position du bureau confédérai, même si certaines de ses sections ont versé, à ce sujet, dans la contestation. A la Fédération, on évoque des « maiversations .: 300 000 F ont dispare des calsses du syndicat. Mais

Fédération des employés décide de se décentraliser — ce auf doit l'amener d'ici à la fin 1982 à se scinder en deux nouvelles fédérations, l'une pour les organismes sociaux. Lautre pour les organismes financiers. — le syndicat na a'y opposa pas Mieux, il applaudit.

Mais il y a tecon et tacon de décentraliser, manière souple et manière torte. Pour la direction du syndicat, l'application de cette décentralisation ne pouvait so réaliser qu'avec le concours démocratique » des travailleurs concernés et en veillant à ce ou au présiable « une structure satisfaisante solt trouvée pour chaque secteur et chaque syndiqué ». Or. à la fin de l'année 1981. la Fédération des employés et des cadres faisait la sourde oreille à la demande de livraison de « matériel syndical » (cartes et timbres) pour les deux mille adhérents du syndicat pour 1982. Pis encore, le syndical accuse la Fédération d'avoir demandé aux sections syndicales de lui adresser directement le règlement des cotisations 1981 et d'être intervenue pour faire fermer ses locaux à la Bourse du travall à Paris...

### « Pour des motifs pen clairement explicités »

le syndicat incrimine à ce propos «la carence et la nédidence inexcusable > de son ancien secrétaire général. Alors ? S'agit-li d'un règlement de compte avec un syndicat trop zélé dans la délense des empicyés des « organisations démocratiques ». un syndicat qui en août dernier n'a pas hésité à organiser des débrayages pour g'opposer au licenciement d'une employée de Tourisme et Travall ? - Nous pensons, souligne un de ses responsables, qu'il faut défendre l'employé quel que soit l'employeur. »

La Confédération ayent refusé par lettre du 7 janvier 1982 la demande du syndicat de soumetre le contentieux à la commission des conflits, l'arbitrage devrait être judiciaire. Mais If y a aujourd huj un syndicat amer, désemparé, qui proteste dans les coulgirs du Palais de lustica de Paris de son attachement à la C.G.T. et craint de voir ses adhérents « se perdre dans la nature .... la mosalque

volant alors en éclats. MICHEL NOBLECOURT.

ROUSSEL-UCLEF : La François Mitterrand pendant C.G.T. demande une nationalisacampaone électorale », constate tion entière et immédiate ». la C.G.T. Elle estime que « la nationalisation entière et immé-Le prix de participation de 34 % de l'Etat dans le capital de Rousdiate de Roussel-Uclai est indissel-Uclef ne satisfait pas la pensable pour accomplir la politi-C.G.T. . Nous étions en droit que souhaitée par les Français d'attendre un autre résultat après dans le domaine de la santé et les différentes déclarations de de l'aide au tiers-monde ».

indique le syndicat, étant le nlus souvent les seule

ves ont encore, ces derniers jous, donné lieu d

ACCORD A LA FROMAGERIE

**RICHES-MONTS** 

Après une journée de négo-

ciations à la sous-préfecture de

Brioude (Haute-Loire), le proto-

cole d'accord établi entre la

direction de la tromagerie

Riches-Monts et les représen-

tants syndicaux C.G.T. at F.O.

a été signé, mercredi soir 3 mars

Les ouvriers ont obtenu la

réduction du temps de travail

de quarante-deux à trente-neuf

heures au 1er janvier 1983, avec

una compensation financière

partielle qu'ils jugent satisfai-

sante : compensation à 75 %

pour les réductions de quarante-

deux à querante heures et à

100 % pour les salaires minimaux

conventionnels de quarante à

trente-neut heures; l'octroi pour

tout le personnel d'une prime

mensueile de 400 F par mois .

l'embauche d'ici à la fin de

l'année de vingt-deux employés

temporaires et une augmentation

de 3 % pour les plus bas

salaires à compter du

1er mars 1982. En revanche, le

personnel gréviste n'a pas eu

gain de cause en ce qui

concerne le palement de la demi-

heure da casse-croûte et ce qui

était considéré comme essentiel

par beaucoup d'entre eux, l'aban-

don de la modulation des

horaires de trente-deux à dea-

rante-huit heures en fonction de

Les paysans qui avaient investi

l'usine dans la mult du 1er au

2 mars ont quitté les lieux.

pulaqu'ils avaient conditionné

leur départ à la signature d'un

accord. Le travall a repris ce

la production laitière.

(le Monde du 3 mars).

# Nouveaux incidents entre grévistes et non grévistes plusieurs dizuines d'entreprises. Au ministère du

A Perpignan (Pyrénées-Orientales), one bousculade s'est produite, le 3 mars, entre les forces de l'ordre et manifestants. salariés de l'entreprise Bella (popupées) en difficulté venus réclamer à la préfecture une relance de l'usine.

● Trois chantiers de construction nucleatre. - Nogent-sur-Seine (Aube). Cattenom (Moselle) et Gravelines (Nord), sont toujours en arrêt de travail pour les 39 heures et des augmentations de salaires Sur celui de Gravelines, dont l'entrée est bloquée depuis une semaine par un piquet de grève, une échauffou-rée s'est produite entre grévistes et un ingénieur d'EDF qui voulant forcer le barrage, avait blessé deux ouvriers. Le conflit concerne trois cents salaries qui réclament le paiement intégral des deux heures perdues lors d'une précédente grève. MACHINE 27 27 27

 A Tarbes (Hautes-Pyrénées). chez CERAVER, filiale du groupe C.G.E. nationalisé, dont les lo-

 Nationalisations : Le part communiste souhaite que chaque président des entreprises nationalisées soit assisté de deux viceprésidents a afin que l'Etat, les travailleurs et les usagers soient représentés 1. indique M. Jean-Claude Gayssot, membre du bureau politique du P.C., dans le derienr numero de Révolution. M. Gayssot aloute que « rien ne peut s'opposer à ce ou un travailleur soit président du conseil d'administration 2.

 De nouvelles mesures de chômage technique out été annoncées par la direction de Ford Bordeaux lors de la réunion du comité d'établissement. Elles concernent essentiellement l'unité de production de transmission automatique où seront chômés dix - httit jours en mars, onze jours en avril et neuf jours en jours en avril et un jour trois quarte en mai - (Corresp.)

caux sont occupés par des cègétistes depuis sept semaines, le désaccord entre la C.G.T. et la C.F.D.T se durcht selon notre correspondent. La C.F.D.T. est hostile à la poursuite de l'occupation et demande l'application des référes ordonnant l'évacuation des locaux et la libre activité de l'usine. Les négociations se pomsulvent, selon la C.G.T. entre ce syndicat et la direction

A Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), un miller de personnes ont manifesté sans incident devant les portes de la préfecture pour soutenir les grévistes de Sambre et Meuse (petite métalurgie: six cent quatre-vingt-dix salariés) qui réclament le maintien de leur pouvoir d'achat. Cent quinze cadres, techniciens et employés de l'usine ont, de leur côté, déposé une plainte collective pour entrave à la liberté du travail.

de la C.G.E.

● A Toulouse, une greve des postiers — depuis le 16 février perturbe gravement, seion notre corerspondente, la distribution du courrier dans is ville nouvelle du Mirail, mettant en difficultés des

### Reprises du travail

Ailleurs divers accords sont intervenus entre grévistes et direction

• Aux Papeteries de Gascogne (Landes, milei deux cents salariés). l'actuivité devrait reprendre le 4 mars après dix-huit jours de greve, un accord étant intervenu pour l'application des trente-neuf

● A la Société Générale, où le personnel de l'informatique, à Paris et dans la région parisienne, est en grève depuis le 4 fanvier. le travail commant reprendre le 5 ou le 8 mars : aorès l'élaboration d'un projet d'accord les syndicats devalent faire connaître leur position, jeudi après-midi. Ce compremai. Dans l'unité de production mis préveit l'intégration partielle de boîtes de vitesses de la Flesta, des primes et une réforme de la grille des salaires, facilitant les promotions à l'ancienneté Monde du 25 février).

'INSEE entre le 15 fanvier et le 5 février, fait état d'une oni nion sensiblement plus favorable qu'en octobre et cela dans tous les domaines prix chomage, ai-

veau de vie. Les menages interroges estiment que l'inflation devrait s'attenuer. ils expriment sur ce point des sentiments analogues à celui ou lis exprimatent au cours des années 1975-1977, année, où l'inflation avoisinait 10 % A propos du niveau de vie. les ménages confirment une tendance à l'optimisme observée depuis le début de l'an-

Enfin. seas aller fusqu'à prévoir une baisse de la courbe, les ménages crojent à une stabilisation du chômage.

Les que tions posées sur la situation financière personnelle indique également que l'avenir est vy sous up angle moins sonbre que trois mois auparavant z 11 % des ménages déclarent actuellement s'endelter ou tirer sur leurs réserves et 295 % parviennent à mettre de l'argent de côté » Sur le situation l'mancière à venir, le sentament général s'établit maintenant à un mellleur niveau que ceiui de ces trois dernières années « Toutes catégories sociales participent cette évolution =

Quant a savoir ce qu'ils feraient en cas d'une amenoration notable de leurs ressources, les menages indiquent une préférence accrue pour le consommetion. « poursuivant ainsi un mogrement entant depuis ranvier 1991 ».

. 🐞 Dépôt de bilan 🗕 LaSSC.M (Société stéphanoise de constructions mécaniques) qui emploie cinq cent sottante personnes et consacre l'exenuel de son activité à la fabrication de matériel pour les mines, a déposé son bilan au tr buna de commerce de Saint-Et:enne En 1980 la société avait réalisé un chiffre d'affaires de 254 millions de franca d'ont 96 à l'exportation mais des difficultés apparaissaient déjà dues au tassement des investissements tant sur le plan nationa; qu'international Constituée en société anonyme en 1912 la SSCM avait pris alors la suite des établissements Clair dont remonte à 1850. — (Corresp.).

# L'insécurité dans l'abondance

(Suite de la première page.)

Surtout, à la demande de l'Elysée et du premier ministre. M. Gabriel Oheix publisht en mars 1981, un rapport intitulé « Contre la précarité et la pauvreté » qui contenait une soixantaine de propositions destinées à améliorer le sort des plus déshérités.

Le nouveau gouvernement n'aurait pas à rougir d'essayer de faire passer dans les faits au moins une partie de ces suggestions, ne scrait-ce que celle du versement d'un revenu minimum de « soutien social » pour les plus démunis, financé par des taxes sur les jeux, les signes extérieurs de richesse et les « salariés ayant une garantie de l'emploi ».

Les socialistes n'ont pas même attitude que les libéraux devant le phénomène de la nauvreté. Sans doute n'ont-ils pas la prétention d'enraver le fléau en changeant le système économique, mais ils auraient tendance à assimiler au travail de Sisyphe celui qui consiste à essayer de panser les plaies financières des plus dépourvus voire à recherche les moyens d'une réintégration sociale des « exche », car le modèle capitaliste, selon eux, secrète automatiquement des pauvres. Alors que faire ?

Quelques pistes intéressantes viennent d'être jalonnées par M. Serge Milano, dans un livre tout récemment publié sur « la Pauvreté en France » (2). Bien sur, on retrouve là des essais de définition, des constats statistiques, tout l'appareil indispensable à la connaissance de l'évolution d'un phénomène souvent mai cerné. L'auteur n'a pas manque de dossiers puisqu'il a participé aux travaux de la Commission de la protection solale et de la famille du VIII. plan, ainsi qu'à des recherches pour la Commission des communantés européennes. Mais ce n'est pas ce nouvel effort de connaissance qui est le plus important, mais l'éclairage porté par un socialiste sur la pau-

Il part de l'idée que dans noire société actuelle, la vie est biologiquement mieux assurée et socialement plus incertaine. C'est la dépendance et l'insécurité dans l'abondance qui caractérisent la «nouvelle pauvreté». C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes vulnérables dans un plus grand nombre de un devoir d'achat. » domaines iBen sûr, on pense L'existence de dépenses oblitout de suite au chêmage massif. situation que l'on n'avait pas

connue depuis la grande crise des années trente et qui paraissait devoir ne plus réapparaître du fait d'une mellieure connaissance mécanismes économiques. Sancta simplicitas! Le drame de ces « nouveaux pauvres a est si connu qu'il n'est pas besoin d'insister : aux diffil'extérieur, etc... cultés matérielles s'ajoutent, on le sait, des handicaps physiques et psychiones maintes lois décrits.

Il faut plus insister sur l'allongement de ce que l'on appelle «ancienneté moyenne» du chômage (temps moyen d'arrêt du travail pour des personnes qui sont au chômage à un moment donné). Selon l'ANPR. elle s'est accrue de cent cinquante jour: (fin 1974) à deux cent quarante jours (fin 1980). La crise, au reste se répercute

aussi sur ceux qui travaillent dans la mesure où le statut de salarié devient précaire du fait de l'extension des contrats d'embauche temporaire, ou à durée déterminée. Près d'un million de personnes font chaque anni: l'expérience du travail intérimaire et les deux tiers concernent les ouvriers.

A l'insécurité de l'emploi s'ajoute la déqualification du travell salarié oui tend à s'accroître. Précarité également dans les conditions de vie, au bas de l'échelle sociale, sone plus fournie que dans la plupart des pays européens, puisque près du tiers du revenu national est absorbé en France par les 10 % des ménages qui perçoivent les plus hauts devenus alors que près du tiers de ce même revenu national est approprié par les 66 % des ménages qui touchent les plus

On est moins conscient du pro- de moins de vingt ans avoisine cessus de paupérisation à l'œuvre fréquemment les 50 % et au-delà.

bas revenus:

dans la production de la richesse. M. Serge Milano, dans le livre que nous avons cité écrit fort justement : « L'évolution récente du capitalisme, en même temps qu'elle a permis l'accroissement du pouvoir d'achat a développé

gées de consommation provient notamment de la réduction de la durée de vie des biens, de la dissociation croissante des lieux de résidence et des deux de travail qui force non seulement à un accroissement des dépenses de transport mais des dépenses d'équipement (congélateur) à la nécessité de prendre ses repas à

Au reste il n'est plus possible anjourd'hui de vivre au-dessous de ses moyens du fait de la pression psychologique de l'environnement et de l'adaptation des productions à toutes les catégories de revenus. « C'est qu coeur mêms de la richesse que se loge aujourd'hui la pauvretė.

Les contraintes du logement se font plus rudes pour les familles ouvrières Dans un récent rapport écrit pour les premières Assises nationales sur l'avenir des cités d'Habitat social » (8), M. Jean-Paul Tricart, attaché de recherches au C.N.R.S. parle des processus de fragilisation du corps social voire de dissociation du tissu social qui semblent devoir affecter durablement les populations habitant le patrimoine H.I.M. du fait de la crise».

### « Néoréalisme » ef appropriation

On le constate notamment avec l'auamentation des lovers payés, les tensions nées d'une. conspitation plus difficile les jeunes et les immigrés cristallisant les oppositions sociales. Les immeubles où existent les grands logements (F4-F5) ont une probabilité très erande d'être occupés par des families étranrères. Il en résulte une structure démographique où la population

la part des jeunes immigrés étant très importante Le dépendence l'insécurité la précarité, plus aucore que la nan-

vreté comme on l'entendait jadis.

sont les plaies de la société an

crise.

Face à cette situation, on note deux réactions typiques Celle analysée par la COFREMA (4) sous le nom de « nouveau réalisme ». Selon son directeur. M. Alain de Vulpian, « une proportion croissante de gens acceptent l'incertitude comme une donnée de base à laquelle il fanct

s'adapter 2. Une autre attitude, décelée par un bon connaisseur de la ecclologie industrielle. Philippe Bernoux (5), consiste en ce qu'il appelle la lutte des travailleurs pour l'appropriation de l'espace. du temps, de la gestion, l'objectif restant toujours e même affirmer son identité. La grève le freinage du travail, l'occupation d'usine, participent de cette mêine quete, de cette même recherche. de cette volonte le secouer l'alienation, de se faire reconnaître, de s'appropriet l'organisation.

Il est sûr en tour cas que les situations de fragilité sociale que l'on analyse aujourd'hui requiètent des réponses institutionnelles beaucoup plus fines qu'auparavant. L'aide sociale pour essayer de réintégrer les «exclus» reste indispensable. Et il feut avoir l'esprit un pen tordu pour le contester, sous prétexte qu'elle légitimerait une certaine reorésentation de la population qui en fait l'objet Cela dit elle ne répond pas du tout aux attentes de ces « nouveaux pauvres » nés de la société d'abondance et de

### PIERRE DROUIN.

. - . .

(2) Editions Le Sycomore, 102, bd Beaumarchais, 75011 Paris, (3) Tanues à Paris le 28 octobre 1981. Secrétariat : Union nationale. des fédérations d'organismes d'H.L.M., 14, rue Lord-Byron, 75008 Paris. (4) L'observatoire de la COFREMA. Communication no 6, 14, rae Million,

75009 -Pazis. (5) Qui vient de publier sur edi-

. . . .



WOLLD LANE .... LANE WALLE

Sabellus: Britis

financial mace











and the second s

电动力 建建氯化钠 经自然证券 

| PARIS - BURRITZ         | 270              | PARIS<br>MULHOUSE      | 275              |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| PARIS<br>BORDEALDX      | 215              | PARIS - NANTES         | 210°             |
| PARIS - BREST           | 275              | PARIS - NICE           | 380              |
| PARIS<br>CLERMONT-FD    | 240 <sup>-</sup> | PARIS - NIBES          | 250 <sup>-</sup> |
| PARES - CORSE           | 400°             | PARIS - PAU            | 290 <sup>-</sup> |
| PARIS<br>GRENOBLE       | 240 <sup>-</sup> | PARIS<br>PERPIGNAN     | 285 <sup>r</sup> |
| PARIS - LINOGES         | 265 <sup>-</sup> | PARIS - QUEMPER        | 275°             |
| PARIS - LORENT          | 275°             | PARIS - RENNES         | 250 <sup>-</sup> |
| PARIS<br>LOURDES/TARRES | 290⁵             | PARIS<br>ST-ETTEMME    | 230°             |
| PARIS - LYON            | 205°             | PARIS ::<br>STRASBOURG | 215°             |
| PARIS<br>MARRELLE       | 265 <sup>-</sup> | PARIS - TOULON         | 295°             |
| PARIS<br>MONTPELLIER    | 250°             | PARIS<br>TOULOUSE      | 250°             |

\*FAMILLES : minimum 3 personnes (parents + enfants moins de 25 ans ou 27 ans si étudiants):

\*CONJOINT : voyageant en couple. \*

\*3° AGE; hommes 65 ans ou plus - temmes 60 ans ou plus.

\*GROUPES : au moins 10 personnes.

Pour conneître tous les avantages tarifaires proposés par AIR INTER sur ses vols bieus et aussi sur ses vols biancs, demandez se GUIDE DES TARIFS REDUITS à votre Agence AIR INTER ou à votre Agence de voyages ou écrivez à AIR INTER DC-CX, 1, avenue du Maréchal Devalox - 91550 PARAY VIEILLE POSTE. Pour tous renseignements, appetez AIR INTER PARIS, Tét.: (1) 539.25.25.

the state of the s



NOTRE MONDE C'EST LA FRANCE

# CHOMAGE ET SOCIÉTÉ

I. — Il n'y a pas de «marché» du travail

par PHILIPPE D'IRIBARNE (\*)

Le chômage n'est pas suppor-table. Maigré les progrès remar-quables qu'elles ont accomplis depuis l'époque de la grande crise. bien connues, et du coup main-tenant limitées, car on sait lutter

Certains soulignent depuis longtemps les limites d'explications globales (insuffisance de la demande, surcroît de population active...) et donc des remèdes glo-baux. Ils mettent en avant l'inadéquation entre les emplois offerts et les demandeurs d'emploi, dénoncent les insuffisances de l'appareil éducatif, le manque de mobilité de la main-d'œuvre. Mais les raisons d'une telle inadéqua-tion ne sont analysées que de manière superficielle. Il est possible d'y voir plus clair en s'in-téressant aux phénomènes socialix qui condamment les uns et non les autres à chômer.

Pendant que certains ont le plus grand mal à trouver un emploi, d'autres n'ont que l'embarras du choix. Ainsi, par exemple, pour une jeune licenciée en psychologie, accéder à un « vrai travail » dans des délais raisonnables relève quasiment du miracle. Au contraire, un élève de l'Ecole des télécommunications voit, elors qu'il a encore des années d'études devant kui, les entreprises se dis-puter l'honneur de le payer sans attendre. Parmi les catégories en position spécialement difficile, on

Une situation par rapport au marché du travail que l'on pourrait qualifler de « favorisée-défavo-

est pas véritablement un. S'il était conforme aux exigences des théoriciens, il supprimerait les distor-sions entre la composition de l'offre de travail et celle de la demande. Une pénurle de candi-dats pour une activité donnée pro-duirait une hausse des salaires qui ferait affluer les travailleurs. Un excès de candidats produirait au contraire une baisse des sa-laires qui rétablirait l'équilibre. Et dès lors qu'une politique macroéconomique correcte assurerait l'ajustement des volumes glo-baux, on serait préserve du chômage, mis à part un chômage « frictionnel » modeste lie à des questions de délais d'ajustement. En fait, pareil mécanisme joue partiellement. Mais pour les activités salariées, son fonctionne-ment se heurte à de sérieux obstecles. Car la détermination du salaire fait intervenir d'autres considérations que le simple jeu de l'offre et de la demande sur ım marché concurrentiel.

### Safaire et statut

Le salaire a une fonction fondamentale qui est d'exprimer la place de l'individu au sein d'une

du poste occupé, d'autre part des il est libre de p caractéristiques personnelles (âge, à la deuxième, ancienneté, etc.) de celui qui Ainsi, un lien entre salaire et statut s'opinjonctions des théoriciens. Ainsi les activités d'encadrement, si modestes soient-elles, ont, à dif-ficultés égales, un statut beau-coup plus élevé que les activités d' « exécution », même si celles-ci demandent de fortes compétences techniques. Il n'est sans doute pas plus difficile de passer un modeste diplôme universitaire permettant d'être cadre moyen que de maîtriser les finesses d'un métier manuel hautement quali-flé Pourtant la première activité est beaucoup plus considérée que le seconde. De même, à difficulté égale, une

formation générale ou tertiaire est plus considérée et plus compatible avec des emplois de hant niveau qu'une formation « manuelle ». En l'acquérant, on peut espérer arriver plus haut. Dimi-nuer le salaire d'un travailleur en fin de carrière, et spécialement d'un ancien élève de grande école se heurte au statut dont bénéfi-cient moralement les anciens, etc. Par ailleurs, il existe un certain nombre de butoirs réglementaires (SMIC) ou contractuels (conven-

tions collectives, accords d'entreprises) qui empéchent souvent que, pour une tâche donnée, la différence entre les salaires des moins performants et ceux de leurs concurrents compense ce qui sépare leurs efficacités.

rarchie tient compte d'une part guère agir sur cet écart, mais il est libre de préférer la première

(compte tenu de l'ensemble intérêt et durée du travail, statut social qui lui est associé, salaire, sécurité d'emploi, liberté d'horaires, indépendance par rapport à l'encadrement, etc.). Ainsi telle activité tertiaire à laquelle un jeune sans formation professionnelle peut espérer accèder procure à la fois un statut social plus èlevé, plus de liberté, etc., et au total est plus attirant qu'un travail en usine. La encore un individu ne peut changer cette différence, mais il peut rechercher certaines activités et fuir les autres.

### Emplois de « deuxième zone »

Les individus qui pour tout ce qui relève de la logique du statut, et en particulier le niveau de salaire, sont relativement avantagés (car ils peuvent prétendre accèder à une situation favorable par rapport à leurs performances) se trouvent du même conp en position difficile pour ce qui re-lève de la logique du contrat et au premier chef de l'embauche. Ils se trouvent ainsi « avantagésdésavantagés ».

Quand ils se présentent sur le « marché » du travail, ils se trouvent en compétition, pour les (\*) Directeur du Centre de recherche sur le bien-être.

theoriquement accessibles, avec des concurrents qui, désa-vantagés par rapport à eux quant au rapport statut-performances, sont simultanément plus sédui-sants pour les employeurs. Ils doivent donc, sauf s'ils disposent d'annuis sérieux se rabattre sur que leurs concurrents ont dédaignés (ainsi les jeunes peu qualifles occupent largement les empiois intérimaires ou à durée déterminée). Et ils out de fortes chances d'être chômeurs : soit qu'ils pré-

d'être chômeurs : soit qu'ils préfèrent attendre longtemps le
prince charmant auquel ils peuvent légitimement prétendre plutôt que de se contenter d'un parti
peu enthousiasmant ; soit qu'aucun emploi de « deuxième
cun emploi de « deuxième
aone » ne se présente, ne serait-ce
que parce que les « meilleurs »
emplois auxquels ils peuvent prétendre sont déjà tout au bas de
l'échelle. Et plus l'on est avantagé pour ce qui relève du statut,
plus on est en position difficile plus on est en position difficile pour ce qui relève du contrat. Simultanément, les activités que la logique du statut conduit à sous-payer par rapport aux exigences qui leur sont associées ont du mal à trouver preneur. Ces phénomènes fournissent une bonne explication des disparités considérables que fon observe en matière de difficultés à trouver du travail. Les cadres âgés, les débutants qui sortent des filières générales ou tertiaires, ont un statut qui les avantage en matière de salaires, mais ils chôment plus que les autres. Et ils retrouvent dans cette situation défavorable ceux que la loi protège contre le jeu pur et dur du

marché du travail : les jeunes qui n'out rien tiré du système sco-

de ceux qui les occupent; les ouvriers « vraiment » qualifiés se font rares.

Depuis queiques années, ces phénomènes se sont exacerbés. Pendant que les salaires étaient de plus en plus régis par la logi-que du statut, la gestion du per-sonnel a obés de plus en plus strictement à celle du contrat. Les politiques « paternalistes », qui gardaient les vieux travaillems « méritants » et s'attachaient des jeunes destinés à être fidèles, ont été répudiées. Les entreprises se sont orientées vers une recherche besucoup plus serrée de rentabilité, avec élimi-nation des « poids morts », développement des emplois précaires, sélection rigoureuse des plus capables », etc. La crise pétrolière a donné une vive impulsion à ce mouvement. Et, simultanément le développement de l'enseignement général, l'intégration du travail salarié dans le rôle « normal » de la femme, ont étoffé les catégories en position difficile.

Devant parelle situation, les politiques a classiques » sont impuissantes.

Prochain article:

RÉVISER NOS HIÉRARCHIES

# NEUBAUER

PEUGEOT - TALBOT

EN MARS ! **VOTRE TALBOT 82 MOINS CHÈRE** 

RACHAT DE VOTRE VOITURE PLUS CHER M. JOEL - Tél.: 766-02-44



75008 PARIS - 33, Bd Malesherbes - Tél. : 265.29.09

### Les deux logiques **NIVEAU BAC**

Pendant que les niveaux de salaires (et plus largement les divers avantages associés aux diverses fonctions) obéissent ainsi amplement à une logique du sta-tut, les décisions d'embauche obeissent, elles, à la logique du contrat. Une embauche n'a lieu que si l'employeur et l'employé pensent y trouver leur intérêt. Et la rencontre de ces deux logiques est génératrice de chômage. Four accomplir un travail donné, une entreprise peut recruter des individus plus ou moins diplômés, expérimentés, etc. Les écarts de salaires entres les uns

et les autres sont dus, en grande partie, à des considérations liées à leur statut personnel, qui rendent leurs rapports « qualité-prix » très inégaux. Ainsi l'écart de salaire entre une dactylo expérimentée et hautement quali-fiée et une débutante qui ne pos-sède que les rudiments de son art est incomparablement infé-rieur à ce qui sépare ce que leur employeur peut attendre de l'une

Por une formation intensive à plein temps de 360 heures dont mi-temps sur Bernándux connectés à un ordinateur Hewlett-Pockard 3000, vous pouvez devenir PROGRAMMEURS-ANALYSTES -Tests d'apritude préteninoires.

(ou plus)

institut du groupe Seric) remier spécialiste françois sur matériel informatique Hewlett-Packard. Renseignaments et inscriptions :

Tél. 562.43.20. Institut SERIC, Broblissement privé

d'enseignement continu 32 rue de Penthièvre 75008 Paris.



Au sommaire du prochain numéro :

Le Festival du son et de l'image vidéo

Pour la première fois, le Festival du son s'ouvre à la

Dossier de Maurice Aryonny

### Histoire: « Tais-toi, ballot!...»

«Pauvre type!», «Guignol», «Canaille», «Nazi»... Il arrive que les propos échangés au Palais-Bourbon manquent de courtoisie. Agnès Thivent est allée à la pêche aux insultes dans les collections du « Journal officiel >.

Par Agnès Thivent

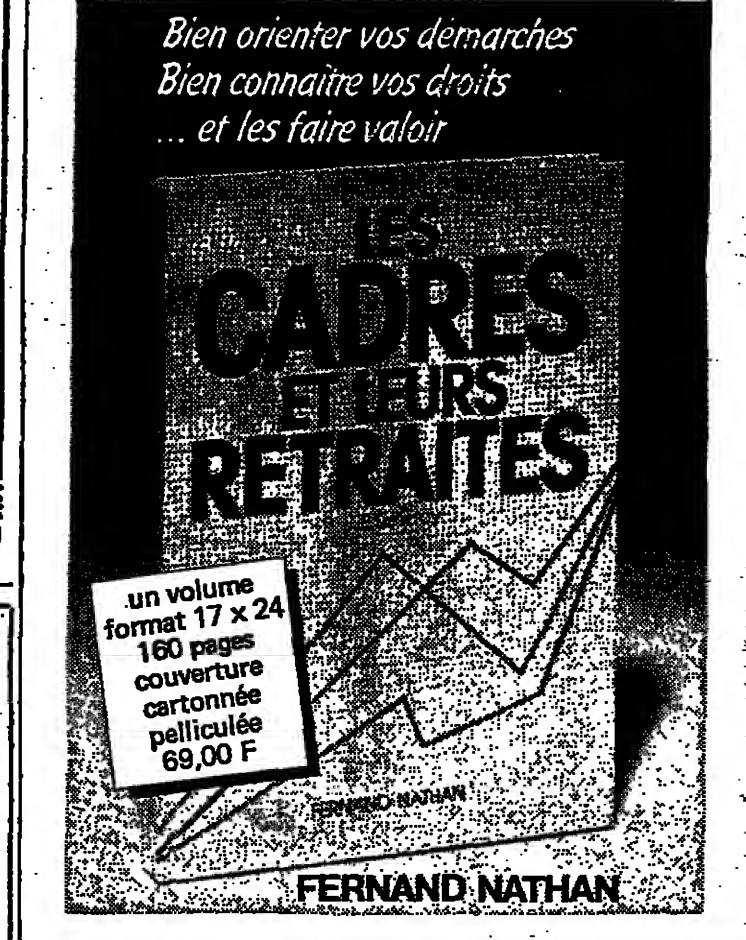

### LA FINLANDE UN PAYS PLUS VRAI QUE NATURE

Et de quelle nature? ... S'agirait-il de forêts de pins, de sapins et de bouleenz, couvrant des sous-bois perfumés, de ruisseaux et de torrents regorgeant de toutes sortes de poissons, de milliers de lacs constellés d'ilots verdoyants? Ou bien de l'immense toundra lapone, où les grands troupeaux de rennes paissent sons un soleil, qui l'été, durant 73 jours ne se couche jamais? En l'inlande, l'accueil est chaleureux, vous pourrez y loger, avec un carnet de l'imm-Chèques, dans un de ces hôtels à l'architecture et au confort typiquement finlandais, habiter à la ferme, ou bien louer un chalet-sauna, les pieds dans l'esu, planter votre tente au bord d'un lac, et lè, vivre de votre pêche tel un Robinson, ou sucore tenter une « translec en solitaire » en canoè ou en planche à voile encore tenter une « translac en solitaire » en cance ou en planche à voile.
Pour connaître tout cela : il suffit de prendre votre voiture, et de commencer vos vacances finlandaises, en vous embarquant, vous et votre automobile, à bord d'un des paquebots-femies, qui, au terme d'une mini-croisière sur la Baltique, vous fera atteindre les côtes finlandaises.

Là, s'il vous vient le désir d'ailer plus loin, des circuits d'antocars vous guideront dans tout le pays, à moins que vous ne préfériez prendre votre voiture, le train, ou excore mieux les deux (il existe des trains autos conchettes très bon marché), et 5 mettre le cap sur le Grand Nord, en découvrant la Finlande depuis votre fauteuil. \$



Pour recevoir la documentation complète sur vos futures vacances en Finlande. retournez ce coupon à : Office National du Tourisme de Finlande : 13, rue Auber, 75009 Paris

PIA depuis 10 ans...

Philippe MOREAU BEFARGES LES RELATIONS INTERNATIONALES DANS LE MONDE D'AUJOURD'HUI (Les dérives

des puissances)

LES ÉDITIONS S.T.H. 6, avenue Léon-Heuxey 75016 PARIS

### UN ENTRETIEN AVEC M. JEAN LE GARREC

Chargé de l'extension du secteur public, M. Jean Le Garrec a encore du pain sur la planche. Il lui faut « installer » le haut conseil du secteur public, qui comprendra six députés et quatre senateurs, l'opposition étant représentée. Ce devrait être chose faite dans un mois. Resterent alors à traiter des sujets aussi importants que le cadre juridique dans lequel évolueront les entreprises nationalisées et la démocratisation du secteur public. Ser ces deux points, les réflexions sont déjà bien avancées, comme on le constatera en lisant l'entretien qu'il nous a accorde.

THE STILL STILL SHIP

the party of the same of the s

i distortational and the salet.

BOSTON CALLED TO THE STREET OF THE STREET OF

in Batterier

We will be the second

AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF

FORMAL TO THE PARTY OF

The jet of

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

MARTHAUTE IN THE AND A STATE OF THE PARTY OF

Man and the state of the state

מבל קטיינים א איניים אל

remability and of L.

4 Design Marie District

the state of the second

- Merelmupelia il di 162

general 3: mai a

MALINE AND PROPERTY.

a de la ferrancia de

Manufat in St.

parelle of the tage to

4 Ciarling

MOS HIERARCHIE

ATTOS

ANDL

BVRI

URE

Significant and Section 2015

a dreidine zun der

What Brief Hall and the continue

«La loi votée, les administrateurs généraux désignés et entrés en fonctions, votre secrétariat d'Etat n'en a pas pour autant fini avec les nationalisations. Il vous faut mettre au point la loi sur l'organisation et la démocra-

tisation du secteur public... - Avant toute chose, nous devons préparer un certain nombre de décrets d'application qui accompagneront la loi de nationalisation. Le plus important, à nos yeux, est celui qui va préciser la composition et le rôle de ce hant conseil du secteur public prévu à l'article 53 de la loi. Composé de parlementaires des deux Assemblées - six députés et quatre sénateurs, - ainsi que des représentants de la puissance publique, des organisations syndicales, et de diverses personnalités cooptées, ce haut conseil aura pour mission de suivre l'évolution de ce secteur pu-

» Si le travail de préparation et de consultation n'est pas terminé, nous avons cependant d'ores et déjà des idées assez précises sur l'action concrète de cet organisme. Il pourrait établir tous les deux ans un rappport rendu public et auquel le gouvernement pourrait répondre. Il pourrait également formuler tous les ans, au moment de la préparation budgétaire, des observations sur l'évolution du secteur public, son rôle, son efficacité. Ces objectifs montrent bien notre volonté d'éviter

une étatisation du secteur public. - Ce seratt doncelle sorte de conseil de surveillance des entreprises nationalisées...

- Je n'aime pas le mot surveillance. Disons que ce sera un organisme qui posers un regard critique sur l'évolution du secteur public. L'opposition y sera, bien sûr, repré-

- Outre ce décret qui sortira

- Environ un mois-

- Vous prévoyez également pour le printemps la grande loi... - En fait, deux lois sont retenues dans le programme gouvernemental. La première s'efforce de donner une base juridique à l'évolution du secteur public. En 1977, le Conseil d'Etat avait insisté dans un de ses arrêts - baptisé arrêt Cogema - sur la nécessité de préciser les conditions d'évolution du secteur public et de son contrôle par l'État.

### Une étape vers la démocratie économique

- Il s'agit donc de sixer le cadre juridique dans lequel les entreprises nationalisées évolueront, de préciser les conditions de transfert de sociétés du secteur public au secteur privé, et inversement.

- C'est bien cela. Cette loi définira le cadre juridique de la respiration - c'est le terme que nous employous - du secteur public. - Les entreprises publiques

procèdent déjà à des cessions ou à des acquisitions de sociétés. Elf-Aquitaine et Renault, pour ne citer qu'elles, le font réguliè-

- Cela se fait, mais sans base juridique lorsqu'il s'agit de ventes de participations majoritaires.

- Cette frontière, vous allez la fixer à quel niveau de partici-.

listes de salariés candidats aux conseils d'administration des entreprises nationalisées pourraient être parrainées par les syndicats.

- La loi préconisera un développement des conseils d'atelier.
- cadres seront représentés dans ies direction.

pations de l'Etat: 51 %, 66 %,

- Nous allons essayer de définir des seuils : entre ce qui relèverait du législateur, du décret ou de la simple information. Cette loi doit permettre d'allier une rigueur juridique à une souplesse de comportement quotidien. A cet égard, le Conseil constitutionnel nous a ouvert une voie. Dans sa décision, il nous dit que si, aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur pudic au secteur privé, ces dispositions n'imposent pas que toute opération impliquant un transfert du secteur public au secteur privé soit directement décidée par le égislateur ; qu'il appartient à celuici de poser pour de telles opérations des règles dont l'application incombera aux autorités ou organes désignés par lui. Le Conseil nous montre ainsi la voie d'une « définitioncadre = impliquant plusieurs niveaux pour le suivi et le contrôle du secteur public.

- Ainsi, pour prendre un exemple, la cession d'une participation dans une société inférieure à 50 % ne nécessiterait au'une simple information. Lorsque la part de l'État serait comprise entre 51 % et 90 % ou 95 % cela releverait du décret. Audelà, de la loi.

- Non, je crois en réalité qu'il conviendrait davantage d'établir un paraliélisme dans les procédures suivies pour l'entrée ou pour la sortie d'entreprises du secteur public ainsi, par exemple, les entreprises qui sont entrées dans le secteur public par la loi ne pourraient en sortir que par la loi également.

- Une des difficultés pour la définition du champ du secteur . public est de savoir si les règles contenues dans votre seconde loi, celle sur la démocratisation du secteur public, s'appliqueront aux entreprises détenues à plus

- Le premier problème pour cette seconde loi est d'en définir son champ d'application. C'est clair lorsque la puissance publique contrôle à 100 %. Ca l'est encore à 95 %. Cela devient plus difficile entre 50 % et 95 %. Ca l'est encore plus quand le contrôle à plus de 50 % s'opère par le biais de participations indirectes, comme celles de la Caisse des dépôts.

» L'idée est d'aller le plus loin possible dans l'application de la loi de démocratisation. Mais il ne faut pas que la démocratisation interdise l'évolution. Prenons un cas : on peut concevoir que dans toutes les entreprises contrôlées à plus de 50 % il y ait une représentation des travailleurs. Nous considérons que la participation des salariés à la gestion est un enrichissement de l'entreprise. Notre conception est donc d'aller le plus loin possible dans ce sens. Mais avec une certaine souplesse. Si la part du public dans une entreprise tombait à 45 % par exemple, les salariés, s'ils le désiraient, pourraient alors rester au conseil, étant entendu que les représentants des actionnaires privés seraient majoritaires dans ce conseil.

- Il y a là un problème juri-

 Cela suppose une modification de la loi de 1966 sur la composition des conseils d'administration. Un lien se fergit ainsi entre un secteur public très souple et le secteur privé. - C'est le chemin de l'autogestion?

- C'est tout simplement une étape vers la démocratie économi-

### L'emploi ne sera pas garanti Dar un statut

 Salariés et syndicats attendent des nouvelles entreprises nationalisées un progrès social et même des garanties d'emploi. Peuvent-ils compter, comme le demande la C.G.T., sur des « 28ranties collectives minimales pour tous les salariés » ?

- Il existe certainement, pour quelques syndicats, la tentation 'obtenir un statut privilégié pour tout le secteur public et nationalisé, et ainsi de risquer l'isolement d'avec le reste de l'économie. Nous avons toujours dit que nous ne voulions pas du statut unique des salariés du nationalisé. Je comprends tout à fait la volonté des syndicats d'améliorer la protection sociale, d'obtenir des garanties sur l'emploi. Mais il y a deux manières de répondre à leurs revendications. Soit on accorde des garanties par un statut comme à E.D.F. soit on lie cette recherche d'une meilleure protection à la dynamique de la vie industrielle en l'intégrant dans un plan d'évolution de la société nationalisée.

- La C.G.T., par exemple, réclame pour les comités d'entreprise de ces sociétés un droit de regard sur le recrutement et un droit de recours suspensif en cas de réduction d'effectifs. Ces nouveaux droits seront-ils prévus par la loi sur la démocratisa-

- Non. Cela ne figurera pas dans cette loi. Nous ne voulons pas créer de secteur privilégié. Le gouvernement veut accorder des droits nouveaux aux salariés. Ils figurerout dans un autre projet de loi, destiné à tous les salariés, et pas seulement à cenx du secteur nationalisé. - Vous confirmez à nouveau

qu'il n'y aura pas de garantie

- L'emploi ne sera pas garanti par un statut, mais notre objectif prioritaire et global reste de garantir et même de créer des emplois. Mais, là encore, cet objectif doit être lié à la dynamique et au développement des entreprises. Cela veut dire qu'on pent très bien, dans tel groupe industriel, devoir faire face à des problèmes d'emploi d'une filiale. Le rôle des sociétés sera de maintenir l'emploi par différents moyens, notamment par des changements ou créations d'activités.

- Les salariés pourront s'exprimer et intervenir dans la gestion au sein du conseil d'administration. Comment seront élus ces nouveaux administrateurs?

- Dans un premier temps, les syndicats vont désigner des représentants au conseil d'administration en tenant compte de leur représentativité dans la société et ses filiales. Des syndicalistes appartenant à des filiales pourront y sieger, mais au nom de la société. Il s'agit là d'une phase transitoire. Ensuite, il y aura des élections.

 Sur des listes syndicales ? - Nous réfléchissons en concertation avec les syndicats. En tout cas, le principe de l'élection est

- A la proportionnelle? - Oui, à la proportionnelle et à la plus forte moyenne.

- Qui pourra présenter des

- Nous élaborons un projet qui offrira des solutions très ouvertes dont nous discutons avec les syndicats : personne ne nie l'importance du fait syndical et de son expression : nous avons en face de nous des interlocuteurs responsables.

» Nous sommes confrontés à un problème majeur : le rôle des syndicats est de désendre et de protéger les salariés. Quant à la fonction d'administrateur, elle implique une responsabilité de gestion. En outre, nous ne pouvons ignorer la faible syndicalisation des salariés, alors qu'un système de démocratisation dans l'entreprise doit s'efforcer de représenter l'ensemble des travailleurs de l'entreprise.

. On ne peut pas faire non plus l'impasse sur le droit à l'expression des syndicats, car ce serait méconnaître le fait syndical dans l'entreriés est la maîtrise du langage tech-

- Allez-vous définir par la loi le rôle et la composition des conseils d'atelier?

- Il nous fant éviter deux risques : celui du basisme, qui tend à refuser la prise en compte des problèmes globaux de gestion des entreprises sous convert de démocratie à la base. Et, à l'inverse, une pseudoautonomie de gestion des ateliers, qui aboutit, comme dans les formules de direction participative par objectifs des grandes multinationales, à une auto-exploitation des sa lariés.

» Notre objectif est d'éviter toute institutionnalisation, niant la spécificité des entreprises. Il faut lier en permanence la mise en œuvre des conseils d'atelier aux progrès de la participation des salariés à la gestion de l'entreprise au niveau le plus

– La loi créera-t-elle une obligazion de créer les conseils d'ate-

 Il faut éviter toute institutionalisation prématurée. Mais il y aura un article de la loi qui préconisera un développement - cas par cas et par la négociation - de ces conseils d'atelier.

Les cadres en seront-ils ex-

 Nous garantissons une reprél'information et la formation sentation des cadres dans les organes de direction. Le rôle des cadres est déterminant pour la réussite de la – La loi accordera-t-elle un démocratie économique. Voilà crédit d'heures pour les facilimême la possibilité d'amorcer une réponse à la question fondamentale : - La loi fera des propositions en quelle place et quel rôle des cadres ce sens. Si nous voulons retrouver l'esprit républicain qui animait tous dans l'entreprise?

> - Quelle place sera donnée oux usagers?

 Ce collège dans les conseils d'administration ne se limite pas aux usagers. Il faut concevoir ce collège comme une représentation de l'environnement économique, notamment des collectivités régionales. »

> Propos recueillis par J.-P. DUMONT et J.-M. QUATREPOINT.

 Les syndicats sont-ils prêts moins deux raisons : il ne faut pas fixer à l'avance des responsabilités à jouer ce rôle de gestionnaire? qui ne pourraient pas ensuite être fa-- Tous les syndicats m'ont fait cilement assumées; il ne faut pas part de leur accord pour que le reempêcher les évolutions. Ce que présentant des salariés au conseil nous voulons, c'est dégager des persd'administration agisse en gestion-

Mais cette représentation doitelle être totalement liée à la fonction syndicale ou, au contraire, totalement autonome? On perçoit bien les difficultés des deux approches. Ce que nous tentons, c'est d'élaborer une réponse qui concilie les deux points de vue.

- N'est-ce pas la quadrature du cercle?

- Non, nous réfléchissons à plusieurs hypothèses. On pourrait proposer - mais ceci n'est qu'un exemple — que les listes de candidatures librement constituées doivent pour se présenter aux suffrages des travailleurs de l'entreprise — obtenir la signature d'au moins une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou d'un certain nombre d'élus, délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise. - La loi va-t-elle prévoir

riés ait des responsabilités précises; vice-président, par exemple, comme le demandent certains syndicats C.G.T.? - Il faut éviter le danger d'un

texte législatif qui enfermerait des expériences de démocratisation dans un corset trop étroit. Et cela pour au

voulons aller plus loin et passer de la qu'un des administrateurs saladémocratie politique à la démocratie économique, il faut surtout - et audelà de la loi – qu'il y ait une volonté d'information et de formation Paccorde beaucoup d'importance an langage. La maîtrise du langage économique dans nos sociétés complexes crée à elle seule le pouvoir. L'une des clefs du pouvoir des sala-

pectives, amorcer un processus,

» Ce que nous recherchons avec

la démocratisation, c'est qu'il y ait

une liaison suffisante entre l'amorce

de démocratie que nous voulons

créer et un développement de l'in-

formation, et aussi de la formation.

La démocratie passe par une

conquête volontariste et de l'infor-

Crédit d'heures pour

ceux qui se sont lancés à la conquête

d'une école démocratique, si nous

mation et de la formation.

mais aussi pouvoir le maîtriser.

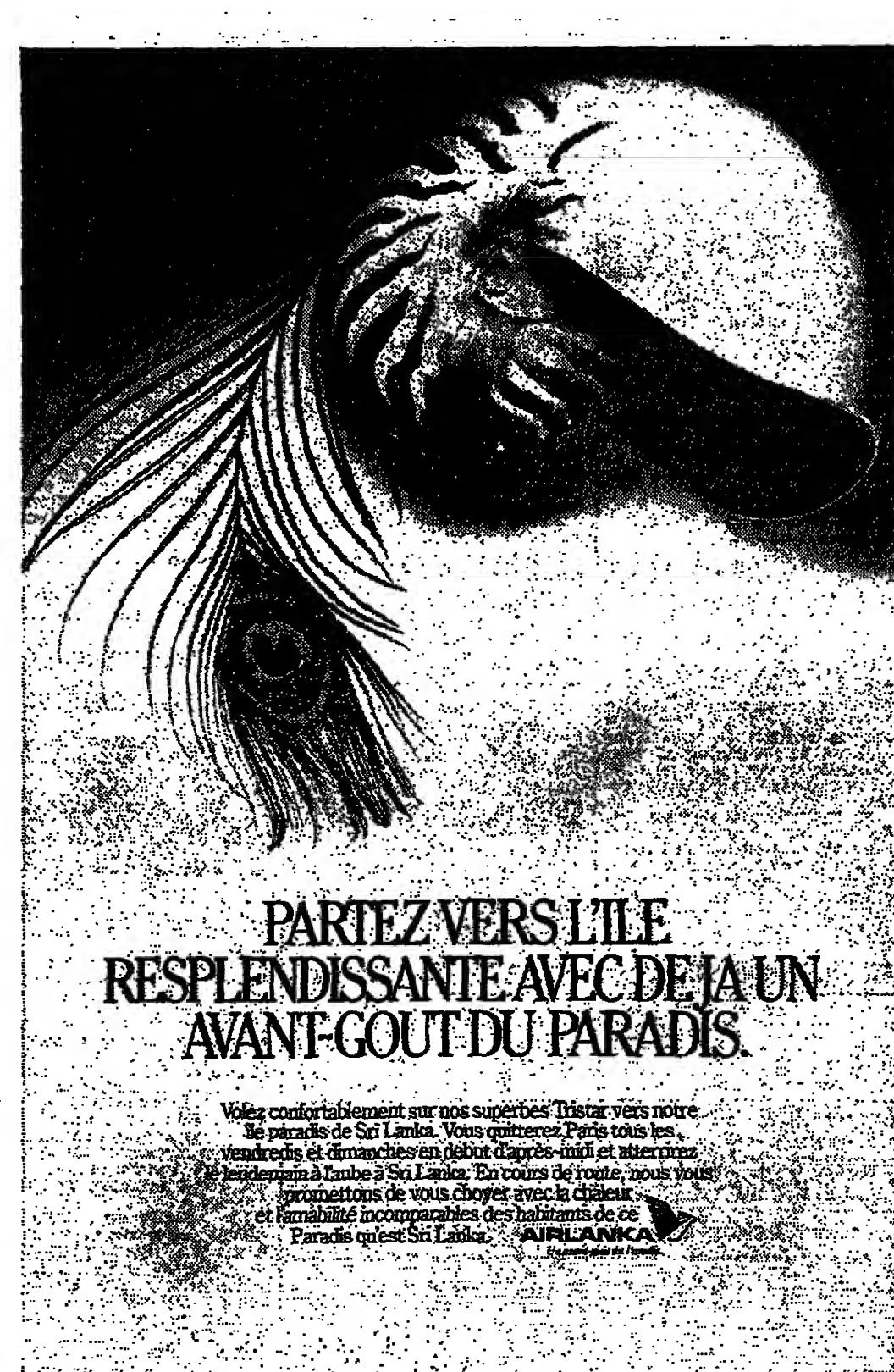

**Votre BMW:** On en prend soin chez Zoi Le haut niveau technologique de BMW nécessite maintenant un service après-vente d'une compétence exceptionnelle. Chez Zol Auto, voilà 20 ans que nous suivons de près l'évolution des BMW.



Nous avons su nous équiper et former les meilleurs techniciens en électronique, parfaire les réglages, bref entretenir votre BMW et la maintenir au melheur de sa

### La Commission européenne n'exclut pas que la reprise tourne court en 1982

Bruxelles (Communautés européennes). — Un redresement conjoncturel de plus en plus incertain, en raison surtout de la politique de taux d'intérêt élevé pratiquée par les États-Unis : la nécessité, peut-être, pour attenuer les «conséquences catastrophiques» qui résulteraient d'un échec de la reprise en Europe en 1982, d'envisager une «révision radicale» de la politique monétaire européenne à l'égard des États-Unis : tels sont les points qui donnent sa tonalité au rapport sur la situation dans la C.E.E., que publie la Commission auropéenne.

mais ils aloutent immédiatement que e cette reprise reste tragile ». La melikeure preuve, admetterri-ils euxmêmes, c'est que la Commission doit réviser, dans un sens négatif. prévisions pour 1982 qui figuraient dans le rapport annuel transmis aux gouvernements membres à l'automne demier. Elle tablait alors sur un accroissement moyen du produit intérieur brut (PIB) dans la Communauté de 2 % en 1982 (à comparer à une diminution de 0,5 % en 1981), mals estime maintenant que cette croissance moyenne ne dépassera pas 1.5 %. Mēme infléchissement négatif dans le cas particulier de la France: Il y est prévu maintenant une croissance de 2,7 %, au lieu de 3 % en actobre demier.

L'aggravation du chômage promet d'être encore plus lourde dans la C.E.E. que ce qui était envisagé : il pourrait atteindre, en moyenne, 9,1 % de la population active au lleu de 8.5 % prévu en octobre. La Belgique. si l'on en croit les prévisions bruxelioises, doit s'apprêter à subir un taux de chômage record de 13,3 %. ce taux se situant à 8.5 % en France (au lieu de 7,8 % en 1981).

Les prévisions concernant les autres indicateurs économiques varient moins sensiblement: la Commission continue à prévoir un raientissement du sythme de l'inflation( sauf en Belgique, au Luxembourg et en Grèce, où elle redoute une augmentation sensible) et une très légère amélioration de la situation du commerce extérieur.

Les corections ainsi opérées ne sont guère encourageantes. Encore, la Commission souligne-t-elle que ces prévisions « sont tondées sur des quant à l'évolution de l'économie mondiale = (par exemple, fin de la récession aux Etats-Unis vers le milieu de l'année et fin de la mon-

De notre correspondant

Les experts observent, fin 1981 tée des taux d'intérêt). « Le danger, qu'une nouvelle détérioration. par exemple dans le domaine des changes, ne tasse avorter la reorise confoncturelle en Europe. > La Commission appelle de ses Yœux « une cohérence interne auffisante entre les Etats membres »

ce qui nécessite, en particulier, un effort énergique = des pays membres où la situation financière (rythme de l'inflation, gonflement des déficits budgétaires) est la plus précaire. Il s'agit du Danemark, de la Grèce, de l'irlande et de l'Italie. Dans cet esprit, elle salue la politique de stabilisation engagée par la La Commission considère comme

positives les mesures de stimulation à l'investissement et à l'emploi prises dans certains Etats membres (R.F.A., France, Royaume-Uni), afin de 🗸 neutraliser, en partie, les effets des taux d'intérét élevés ». Elle estime opportun « de mettre à profit la balsse des prix pétrollers pour majorer les taxes à la consommation des produits énergétiques, de façon à faire clairement comprendre aux consomme tours et aux investisseurs qu'il m sauralt être question de relâcher l'effort dans ce domains... ».

Mais le danger le plus grave pour l'économie européenne en 1982 est d'avoir à subir les effets négatifs des options politiques prises aux Etats-Unis. Ainsi, il n'est pas exclu qu'une reprise conjoncturelle outre-Atlantique conjugue ses effets avec une aggravation du déficit budgétaire fédéral, mettant à nouveau sous pression des taux d'intérêt déjà élevés ». Ce risque pourrait se combiner avec un nouveau raientis rement de la croissance du commerca mondial, - en raison des difficultés que connaissent (...) l'Europe de l'Est et certains pays en voie de développement -.

### En Belgique

### LE TAUX D'ESCOMPTE EST RÉDUIT DE 1 %

La Banque nationale de Belgique

a décidé le 3 mars de ramener le taux d'escompte de 14 à 13 %. Cette baisse sera effective à compter du jeudi 4 mars. Cette diminution du loyer de

Pargent intervient après la dévaluation de 8.5 % du franc belge décidée le 22 février. C'est la seconde réduction du taux de l'escompte en Belgique depuis le début de l'année. — (Reuter.)

### ÉNERGIE

### L'OPEP DEVRAIT SE RÉUNIR AVANT LA FIN DU MOIS . DE MARS

M. Al Oteiba, ministre du pé-trole des Emirats arabes unis et président en exercice de l'OPEP. a annoncé, le 3 mars, la tenue dans le courant du mois d'une réunion de l'organisation pour examiner les moyens de remédier à l'engorgement du marché pétro-

M. Al Otelba, qui vient de rencontrer les ministres d'Arabie Saoudite, du Qatar et du Kowelt, a affirmé que Ryad avait donné son accord à une telle conférence et que la majorité des treize pays membres avaient accepté le prin-cipe de cette réunion. — (Reuter.) exempts de ces critiques.

### PHILIPPE LEMAITRE.

**AGRICULTURE** 

### SELON LA F.A.O., CERTAINS PAYS DONATEURS HE TIEN-NENT PAS LEURS PROMESSES D'AIDE ALIMENTAIRE.

Les pays donateurs ne tienment pes leurs promesses d'aide elimentaire en faveur du tiers monde Dans son bulletin mensuel, la F. A O. (organisation des Nations un'es pour l'agriculture et l'alimentation), constate que pour la période 1981-1982, 400 000 tonnes de denrées alimen-taires destinées au tiers-monde feront défaut à la suite des compressions budgétaires décidées par l'administration Reagan.

Les allocations reçues pour cet exercice ne s'élèvent plus qu'à 8,8 millions de connes, contre 9,2 millions de tonnes initialement prévus, et ce, souligne la F.A.O., en dépit des efforts déployés par la Communauté européenne pour rattraper ses retards dans la mise en communauté des constants de mise en œuvre des programmes d'aide.

En fait l'aide elimentaire est en diminution depuis quatre ans 9.5 millions de fonnes en 1978. 1979, 9 millions de tonnes en 1979-1980, 8.4 millions de tonnes en 1980-1981, 8.8 millions de tonnes, non encore attribués en 1981-1982. Principal responsable désigné par la F.A.O. les Etats-Unis mais aussi le Canada dont l'aide en cèréales paisse constamment depuis 1976. Par contre, l'Austra-lie dont l'aide a double en cinq

### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                        | COURS                      | DB 1008                                                    | (fig                                           | Mois                                              | DEU                                               | X MOIS                           | SIX MAIS                                          |                                                      |  |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                        | + 225                      | + 10001                                                    | Rep. + t                                       | 19 Oép. —                                         | Rep. +                                            | an Dép. —                        | gen. +                                            | ou Dép.                                              |  |  |  |  |
| S EU<br>S can.<br>Yen (100)            | 6,0560<br>4,9542<br>2,5650 | 6,058 <b>0</b><br>4,9570<br>2,5669                         | - 50<br>- 116<br>+ 147                         | - 51<br>- 51<br>+ 181                             | — 100<br>— 191<br>— 314                           | <b>— 124</b>                     | - 160<br>- 478<br>+ 945                           | — 21<br>— 36:<br>+102:                               |  |  |  |  |
| D.M. Florin F. B. (180) F.S. L. (1809) |                            | 2,5569<br>2,3336<br>13,8548<br>3,2198<br>4,7529<br>11,9540 | + 75<br>+ 83<br>- 89<br>+ 205<br>- 282<br>- 32 | + 102<br>+ 107<br>+ 122<br>+ 247<br>- 215<br>+ 83 | + 163<br>+ 168<br>- 109<br>+ 388<br>- 559<br>- 33 | + 206<br>+ 188<br>+ 449<br>- 468 | + 542<br>+ 543<br>+ 70<br>+1100<br>-1428<br>+ 370 | + 610<br>+ 611<br>+ 561<br>+ 1216<br>- 124:<br>+ 677 |  |  |  |  |

### TAUX DES EURO-MONNAIES

| F. S. 97/8 3 EU. 141/2 Florin 9 F. B. (108) 131/4 P. S. 37/8 L. (1960) 173/4 P. français 133/4 | 10 1/4; 9 11/16<br>15   14 7/16<br>9 3/4   9 1/8<br>14 3/4   13 3/16<br>4 5/8   6 1/8<br>19 3/4   19 1/2<br>14 3/4   12 3/4<br>14 1/4   14 3/8 | 10 1/15 9 11/16<br>14 1/2 14 7/16<br>9 3/4 9 1/8<br>14 3/4 13 3/16<br>6 5/8 6 5/8<br>20 15/16 19 3/4<br>14 1/4 13 5/8<br>15 1/8 15 | 10 1/16 9 5/8<br>14 1/2  4 9/16<br>9 3/4 9 1/8<br>14 1/2  3 11/19<br>7 77/16<br>20 1/2  9 11/16<br>14 1/4   13 3/8<br>15 3/4   16 1/4 | 7 13/10 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Nous donnons ci-dessus les cours prauqués sur le marché interbancaire des devises tels qu'ils étalent indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

### AUTOMOBILE

### AU SALON DE GENÈVE

### M. Umberto Agnelli plaide en faveur d'une planification à l'échelle européenne

Genève. — Le cinquante-deuxième Salon de l'automobile de Genève se tient, cette année, dans les murs du nouvegu Palais des expositions et des congrès qui a été construit près de l'aéroport de Cointrin. motocycles, carrosseries et audeux cent vingt-quatre marques sont représentées ici. qui concernent vingt-sept pays.

Si l'on en croit l'expression « première mondiale », douze nouvelles voitures de tourisme sont à Genève qui n'ont pas encore été présentées au public ni été mises en service. C'est ainsi que l'on peut y voir les nouveaux breaks et familiales 505 Peugeot, un cabriolet Porsche 911 SC. la « petite » Maserati 6 cylindres B.L turbo de Mitsubihi, la Chevrolet Camaro Z 23 E dotée de son V 8 5 litres, et destinée aux marchés étrangers, la nouvelle Opel Manta, modifiée de ligne avec un moteur de 1,8 litre et la 760 GLE, grosse limousine de Volvo.

Nous ne citerons pas ici les mulliples versions de voitures plus connues, que l'imagination fertile des carrossiers a transformées en véhicules inédits.

A y regarder de plus près, toutefois, beaucoup de modifications an niveau des moteurs et des transmissions qui ne sont pas négligeables, reflètent le souci des constructeurs, encore et toujours,

consommation mais inquiets de la

hausse de leurs frais, les indus-

triels français de la chaussure

demandent à bénéficier des mê-

mes mesures d'allégement des

charges sociales que l'industrie de

cette mesure en ce qui les

concerne (300 à 400 millions de

francs), le président de la fédéra-

tion française de l'industrie de la

chaussure. M. Jean-Charles La-

belle a affirme mercredi 3 mars.

qu'un allégement de 8 à 9 points des charges sociales permettrait

aux entreprises du secteur de regagner 1 milliard de francs de

chiffre d'affaires et d'embaucher

six mille salariés, soit 10 % de

ses effectifs. De plus, a-t-il pré-

cisé, a nous nous engageons à té-

percuter cette diminution sur nos

prix, qui, pour la saison automne-hiver 1982-1983 devraient, sans cela, augmenter de 15 % à 20 % ».

sure et de la confection, les indus-

triels ont reconnu que, grâce à l'effort de création entrepris de-

puis plusieurs années, grâce aussi

à la reprise de la consommation qui s'est manifestée au quatrième tri-

mestre de 1981 et qui se prolonge

(avec, dans certains canaux de

distribution, des progressions des ventes de 25 % en janvier et fé-

Mérignac (Gironde) sera « ville

morte » jeudi 4 mars, de 14 heures

à 16 heures. Les commerçants et

les services municipaux, soutenus par M. Michel Sainte-Marie, député (P.S.) de la Gironde,

maire de Mérignac et président de la commission urbaine de

Bordeaux, ont décide de mani-

fester ainsi leur solidarité avec les salariés de l'usine SIVEM

(Société industrielle de vêtements

de Mérignac), filiale du groupe Armand Thierry et Signand, mise en liquidation le 25 février. La

solution difficilement mise sur

pied pour permettre une reprise partielle de l'activité de la SIVEM

qui possède deux usines à Méri-

gnac et à Aizenay (Vendée) et

emplole mille trois cents salariés,

semble en effet compromise. Le

syndic a annoncé, nous signale

notre correspondant, mercredi 3 mars, en comité central d'entre-

prise, que, si aucun élément nou-

veau n'intervenait, le licencle-

ment de l'ensemble du person-

nel sergit prononcé la semaine

Les salariés de l'usine ven-

déenne ont rejeté, mardi 2 mars,

à une très large majorité (87 %)

ler propositions de M. Maurice Bidermann, P.-D.G. du premier

groupe français de confection. Celui-ci proposait de reprendre,

pour 1 F symbolique l'usine ven-

déenne, spécialisée dans la

confection de costumes et de

pantalons pour hommes de

haut de gamme en conservant

la totalité du personnel (six

cent soixante-quatre salariés).

S'attachant à souligner les similitudes des industries de la chaus-

Soulignant le faible coût

l'habillement.

Si elle obtient un allégement de ses charges sociales

L'industrie de la chaussure s'engage

à créer six mille emplois

A Mérignac (Gironde)

Les salariés de la SIVEM rejettent

les propositions de M. Bidermann

De notre envoyé spécial

A côté des grandes marques européennes ou américaines les stands occupés par les firmes japonaises, ici placées en pleine lumière et non pas dans quelque alcôre ou sombre pavillon comme ce fut parfois le cas, révèlent l'esthétique. Les marques naises avaient prouvé qu'elles savaient depuis longtemps fabriquer des mécaniques de qualité, elles prouvent à l'évidence aujourd'hui qu'elles savent tout autant maîtriser le style. Les coupés de Toyota ou l'Accord de Honda, qui a pris du volume, n'ont plus rien à envier aux lignes italiennes. Le talent des constructeurs jaconais et leurs dons de commercants les ont d'ailleurs amenés conquérir en 1981 près de 30 % du marché suisse. Un marché très ouvert puisqu'il n'y a ici que des constructeurs marginaux. Le marché suisse est d'ailleurs en expansion (+ 3,88 %), le seul avec l'Italie (+ 19%), tous les antres marchés mondiaux avant été l'an dernier en baisse : Allemagne (- 4,5%), Grande-Bretagne (- 2,4 %), France (- 2 %),

Etats-Unis (-- 5 %. La présence et le dynamisme de l'industrie automobile japonaise malgré le tassement des ventes remarque l'an dernier continuent, on s'en doute, d'inquieter les constructeurs occidentaux. La quatrième conférence mondiale de l'automobile qu'organisait, en marge du Salon, notre

vrier 1982!), la situation de l'in-

dustrie de la chaussure était

meilleure qu'elle ne l'a été et « la

reconquête du marché intérieur

est amorcée », a déclaré M. Labelle.

est passé. l'industrie de la chaus-

sure n'en reste pas moins extre-

mement fragile et la hausse pré-

vue de ses coûts de 22 % entre

la saison automne-hiver 1981 et

la saison automne-hiver 1982 ris-

que de la mettre en situation

difficile face à sea principaux

concurrents (l'Italie notamment

où la baisse de coûts prévue est

encore fermé leurs portes, et les

effectifs ont diminué de 6 %, tom-

bant à soixante mille personnes

(soixante-quatorze mille en 1970). En dépit d'une augmentation de la consommetion apparente de

2 % et d'une hausse du chiffre

d'affaires de 10 %, la production

a reculé de 5 %, à cent quatre-vingt-quinze millions de paires. Enfin la balance du com-

merce extérieur s'est encore dé-

gradée avec un déficit de 1,4 mil-

llard de francs (1,2 milliard en 1980), les exportations n'ayant augmenté en valeur que de 5 %, tandis que les importations progressaient de 9 %, les plus fortes

augmentations provenant de l'Espagne (+ 36 %) et de l'Extrême-Orient (+ 24 %).

Il posait néanmoins comme

condition, outre l'octroi per les

pouvoirs publics d'une eide d'en-viron 50 millions de francs dont 25 à 30 millions de francs, de prêts à taux bonifiés, l'accepta-tion par les salariés d'un « mo-

ratoire » prévoyant notamment l'alignement des avantages et (à

terme) des salaires sur le mini-mum de la convention du textile.

Le sentiment général est qu'il ne s'agissait pas simplement d'un refus de renoncer aux avantages acquis, mais aussi d'une opposition à une certaine forme de

chantage, M. Bidermann étant seul à pouvoir reprendre l'outil

La proposition de M. Bider-mann conditionnait la survie de

l'autre usine (à Mérignec). Cette

usine devrait être transformée

avec l'appui des pouvoirs publics en une société coopérative

ouvrière de production (SCOP),

son activité étant soutenue par

des commandes de sous-traitance

pour le groupe Bidermann. Mais

considérablement réduit les pers-

pectives pour cette unité, plus ancienne et spécialisée dans la

mesure industrielle. La chute

des commandes a été telle que

la fédération des SCOP a imposé

une réduction des projets, les

prévisions commerciales ne

permettant pas, selon elle, l'embauche de plus de deux

cent quarante - six personnes

(contre quatre cents prévues

longueur des négociations a

industriel et pour rien.

En 1981, quinze entreprises ont

d'environ 17%).

Mais si le plus gros de la crise

confrère le Financial Times n'a pas manqué d'évoquer à ce propos les vertus du protectionnisme par la voix de M. Umberto Agnelli. Le vice-président de la Fiat, tout comme M. Innocenti, vice-président d'Alfa-Roméo, ont profité de la circonstance pour rappeler aux gouvernements européens combien l'automobile et à quel point consacrer sommes colossales à régler ponctuellement des problèmes nationaux était inutile si une planification à l'échelle de l'Europe n'était pas mise sur pied par les Passer des accords entre les

marques sur le plan des composants on de la distribution, c'est bien, mais une véritable mobilisation à l'échelle du continent c'est mieux

On ne s'étonnera donc pas qu'à Genève plusieurs constructeurs européens, et non des moindres, sient juré utile d'afficher sur leur stand et même sur les parebrise de leurs voitures exposées cet avertissement clair au publis : « En conduisant une voiture européenne vous sauvegarderez des emplois en Europe... y compris en Suisse. >

CLAUDE LAMOTTE.

### L'ÉTAT VA PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATIVE MANU-FRANCE.

La Société coopérative de proprésenter officiellement. d'ici au 15 mars, un plan de développe-ment industriel et aussi le mon-tage financier qui permettra sa réalisation.

chaines années. Une partie de cette somme (20 millions de francs) sera apportée par les salariés de la firme (primes de licenciements, subventions des ASSE-DIC pour création d'entreprises prélèvements mensuels sur les salaires).

L'Etat devrait participer (subventions et aussi prêts du Fonds de développement économique et social) pour un tiers environ au montant de ces investissements de même que les banques et aussi la municipalité de Saint-Etienne et le conseil général de la Loire notamment

Pour récondre à la demande des pouvoirs publics, les deux tiers du programme financier de Manufrance seront engages nour rénover les capacités industrielles de la firme (les machines dont dispose l'entreprise ont une moyenne de trente ans) : un tiers seulement devrait alimenter le fonds de roulement de la coopé-



### GROUPE S.C.R.E.G.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est élevé durant l'exercice 1981, d'après les données provisoires, à 10,1 milliards de francs, en progression de 18 % par rapport à l'exercice précédent. La progression a été plus rapide à l'étranger qu'en France. La part du chiffre réalisé hors de France s'élève à plus de 4 milliards de france, représentant 40 % du total. La part de l'Afrique (48 %) n'a pas sensiblement varié d'une année à l'autre. Celle du continent américain (18 %) et celle du

Moyen-Orient (15 %) sont en progression, L'Extrêma-Orient (7 %) est. Aux U.S.A., il a été réalisé plus de 700 millions de france de travaux, en Arabie Saoudite près de 500 millions de francs.

La répartition du chiffre d'affaires total du groupe entre les principales branches d'activité a été la suivante :

— Génis civil - Bătiment et divers (y compris promotion immobilière).

Au 28 février, le carnet de commandes S.C.R.E.G. était supérieur à

### CESSATION DE GARANTIE

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Donbs, dont le siège

cole mutuel du Donbs, dont le siège social est à Besançon, 11, avenue Elisée-Cusenier, avise le public que les garanties qu'eile avait accordées à : S.A.R.L. CERFI, dont le siège social est à Corcelles-Ferrières, 25410-Saint-Vit, et un bureau, 3, rue Xaintrailles, à Paris (13°), en ce qui concerne les activités de gérant d'immenbles et transactions sur immeubles, cessent à l'expiration d'un délai de trois jours francs, à la date de la présente publication (article 44 du décret du 20 juillet 1973).

Conformément aux dispositions de l'article 45 du même décret, cette garantie s'applique à toutes les créances ayant pour origine un versement ou une remise effectués pendant la période de garantie pour les opérations visées par la loi du 2 janvier 1970 et restent couvertes par la Caisse régionale da Crédit agricole mutuel du Doubs, à condition d'être produites dans les trois mois de la présente publication au siège de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Doubs.

ccréances éventuelles s et que présent avis ne préluge en rien du paiement ou du non-paiement des sommes dues et ne peut en aucune façon mettre en cause la solvabilité et l'honorabilité de la SARI. CERFI, ou de ses dirigeants.

### PRINTEMPS - MAGASINS RÉUNIS

Le Printemps et les Magasins réunis ont conclu le 1º mars 1982 un accord aux termes duquel les fournitures de marchandises des Magasine réunis seront assurées par les services d'achats du Printamps. Cetta convention est destinée à renforcer le potentiel commercial des Magasina réunis, qui conservent leur totale indépendance juridique et financière.

Un groupe dynamique s'associe à un groupe aux activités à forte rentabilité et haut potentiel de développement.

### **EUROCOM - GOULET**

communication entre les agents économiques et sociaux, leurs publics et leur environnement

l'intervient sur le marché national, régional ou international ayec quatre grandes unités couvrant tous les domaines de la commu- GOULET

ele groupe Havas Conseil-• le groupe International Econt Univas est présent sur toute l'Europe et dans de nombreux pays hors d'Europe.

• le groupe Futurs répond aux nouveaux besoins d'un marché en pleine mutation.

EUROCOM a une vocation : le choix global pour les annonceurs "conseil" dans le domaine de la auniveaunational et international Il met à la disposition de ses associés des banques de données, un centre de services et de recherches de très haute qualification, unique dans la profession.

Veritable pionnier dans la distribution, Gowlet a toujours su se tenir Polaris est en position de leader à la pointe de l'innovation commersur le marché publicitaire français. ciale et s'adapter à l'évolution des besoins.

Goulet a franchi en 1980 une nouvelle étape en devenant société holding de six filiales ; leur activité se situe sur de nouveaux créneaux porteurs : emballage alimentaire personnalisé, restau-• le groupe Béller représente un ration rapide et immobilier.

ETAT VA PARTICIPED, COOPERATIVE

BALL,

Mour telescolies . It design prigramme makes SOVET INC. CHILDREN, CO. CO. the Physics of the Paris of the

# S.C.R.E.G.

the Linear Co.

Mart Partners

Marting States of States o

POLIT PROPERTY OF THE PROPERTY Manual Inc. Ministerial and a second secon

Sections of the Property of the Parish ade de rouvement e

7 7 °

---25.58 (1+1+++ Territ

**Mat hun** groupe th · GOULET

MARCHÉS FINANCIERS

**PARIS** 3 mars

### Effritement chute des pétrolières

Pratiquement calquée sur celle de la veille, cette séance apparaît hési-tante au possible, à cette dissérence près que les replis semblent l'emporter d'une courte tête. En baisse de 0,5 % environ, l'indicateur n'a guère varié en cours de séance, confirmant l'irrégularité qui prévaut depuis le vendredi précédent autour des groupes de cota-

Le volume d'affaires ne diminue pas pour autant si l'on en croit les 385 millions de francs négocies mardi sur le marché à terme où l'on a encore enregistré, à titre d'exemple, un total de 200 000 titres P.U.K., voire 350 000 Saint-Gobain.

En ce milieu de semaine, la chute des valeurs pétrolières s'est accentuée sous l'effet d'une série de nouvelles concernant la baisse du prix du pé-trole, la dernière en date revenant à la Compagnie britannique B.N.O.C. qui a réduit de 4 dollars le prix de son baril.

A Paris, les valeurs du secteur flé-chissent sensiblement, notamment Raffinage, Pétroles-B.P., Elf-Aquitaine qui perdent 3 à 4 %, précédées par Marine-Wendel (-5,5 %) et Jeumont (-4,5%).

Radar, en hausse de 6,6 %, continue à sigurer parmi les valeurs en cours. les gains les plus importants concernant également Saulnes (+ 5,5%). C.F.F. (+ 4%), Colas (+ 3%). Le cours de l'or a encore chuté à Londre, où il régresse à 357,10 dollars l'once, rejoignant son plus bas niveau depuis septembre 1979.

Sur notre place, le lingot retombe en-deça des 70.000 F. à 69.005 F. perdant 1.010 F sur la veille mais le napoléon cède symboliquement du terrain (-0,10 F), à 610,10 F.

Sur le marché des changes, enfin, la devise américaine cote 6,0535 F contre 6,0600 la veille, le dollar-titre se négociant à 7,31/33 F.

### **NEW-YORK**

### Forte baisse

Un vif repli 2 été enregistré mercret 3 mars, à la Bourse de New-York, o l'indice Dow Jones a cédé 10,66 points 815,16, après en avoir perdu plus de 13 es cours de séance.

A l'origine de cette baisse, on trouve comme la veille, les valeurs de pétroles, tré déprimées par l'annonce, par la Grande Bretagne, d'une réduction de 4 dollars su le prix du brut en mer du Nord. Parmi le titres les plus touchés, citons, outre Mob Oil, les sociétés spécialisées dans la reches che de pétrole : Schlumberger, Halliburton Sedco. Autres victimes du jour, les houi lères et les compagnies de chemin de fer qu détiennent d'importants intérêts dans le charbonnages. Enfin, et plus que jamais, menace d'une aggravation de la récessio qui plane sur le marché, et suscite de inquiétudes croissantes : est-on à la veill d'une dépression majeure? Brochant sur l tout, les banques commencent à réajustes en hausse, le taux de leurs avances au courtiers, porté de 14 1/2 à 15 1/2 par Ban kers Trust. Les transactions ont été trè actives, avec 70,6 millions de titres échangés contre 63,8 millions.

| VALEURS                     | Coors de<br>2 mars. | Cours du<br>3 mars |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| Alcoa                       | . 24 1/2            | 24 1/2             |
| AT.T.                       |                     | 543/4              |
| Boolog Chase Manhattan Bank |                     | 18 3/8             |
| Du Pont de Namous           |                     | 59 1/4<br>33 7/8   |
| Eastress Kodak              |                     | 59 1/8             |
| Econ                        |                     | 27 7/8             |
| Ford                        | 20 1/8              | 20                 |
| General Electric            | 63 3/4              | 61 1/B             |
| General Foods               | 32 1/4              | 32 1/2             |
| General Motors              | . 383/8             | 32 1/2<br>29       |
| Goodyear                    | . 19 3/4            | 20                 |
| LR.M.                       | . 60 7/8            | 597/8              |
| LT.T.                       | . 26 6/8            | 28                 |
| Mobil Cil                   | - 22 1/2            | 21 3/8             |
| Pfizer                      | . 55 1/8            | 53 5/8             |
| Schlumberger                | 44 1/2              | 42 3/4<br>29 3/4   |
| Texaco                      | 30 1/2<br>18        | 19.                |
| Union Carbida               | 45 1/4              | 45 1/8             |
| U.S. Steel                  | 24 3/8              | 23 1/2             |
| Westinghouse                | 23 5/8              | 22 7/B             |
| Xerox Corp.                 | 37 1/2              | 35 7/8             |

### LA VIE DES SOCIÉTÉS

GROUPE TOTAL. - Les comptes de la Française des pétroles, société mère, font apparaître une baisse très sensible des résultats bénéficiaires, qui reviennent de 993 millions de francs en 1980 à 407 millions de france en 1981, après 200 millions de france de provisions pour risques généraux. La marge brute d'autofinancement est de 2,63 milliards de francs contre 2.45 milliards de francs, les dividendes des filiales de 964 millions de francs contre 636 millions de francs et une dotation nette de 2 milliards de francs a été faite aux comptes de provision sur participations. Les

INDICES QUOTIDIENS (INSEE, hase 100: 31 dec. 1981) 2 mars 3 mars. Valence françaises ..... 113,1 Valeurs étrangères ..... 105 C" DES AGENTS DE CHANGE (Dage 100 : 29 dec. 1961) Indice ginital ..... 193,6

TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE 

COURS DU DOLLAR A TOKYO
2/3 3/3
1 dollar (ca year) ....... 235,70 235,80

tonnages de pétrole brut commercialisés par le groupe ont fortement baissé en 1981 48 millions de tonnes contre 63 millions de tonnes en 1980. Le dividende net de la C.F.P. sera ramené de 18 F à 15 F.

FRANÇAISE DE RAFFINAGE. - L: Compagnie a vendu 27,6 millions de tome en 1981 contre 29 millions de tonnes er 1980 (- 4,7 %), le chiffre d'affaires s'éta blissant à 45 milliards de francs "(+ 25,7 %). L'insuffisance des prix de vente, la hausse du dollar et la diminution de la consommation ont lourdement obéré la situation de la C.F.R.: 1,17 milliard de francs de pertes comptables, contre 96 mil lions de francs de bénéfice en 1980, l marge brute étant délicitaire de 426 mil lions de francs contre un bénéfice de 2,27 miliards de francs en 1980.

IMETAL. - Le bénéfice net consolidé sera de 115 millions de francs en 198: contre 248 millions en 1980 (dont 46 mil lions de plus-values). La filiale S.L.N.-Le Nickel, à 50/50 avec Elf-Aquitaine, affiche une perte de 228 millions de francs contre un déficit de 38 millions en 1980.

| S             | BOURSE DE PARIS Comptant 3 M             |                   |                  |                                      |                       |                 |                                     |                  |                  |                                        |                      |                  |                                          | IAF                | RS                 |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|               | VALEURS                                  | %<br>de noce,     | combou<br>% qu   | VALEURS                              | Cours<br>préc.        | Corra           | VALEURS                             | Cours<br>pric.   | Deroier<br>cours | VALEURS                                | Cours<br>préc.       | Dernier<br>cours | VALEURS                                  | Cours<br>prec.     | Demier<br>cours    |
|               | 3%                                       | 23 50             | 1266             | Dév. Règ. P.d.C (Li) .               | 118                   | 120             | Hevig. (Nat. de)                    | 67               | 66 80            | Étra                                   | ngères               |                  | Voyer S.A                                | 1 45<br>410 50     |                    |
|               | 3 % amort 45-54                          | 33 60<br>71       | 1 767            | Didat-Bottin<br>Dist. Indochine      | 289 90<br>407         | 410             | Nicolat<br>Nodel-Gougis             | 422<br>152       | 420<br>168       | AEG.                                   | 130<br>75            | 140 d<br>78      | S.K.F.(Applic mec.)                      |                    |                    |
|               | 4 1/4 % 1963<br>Emp. N. Eq. 6 % 67.      | 97 80<br>106 50   |                  | Dog. Trav. Pub                       | 211 50<br>249 30      |                 | Occident Part. Omn. F. Paris        | 29 30<br>773     | 28 30<br>770     | Alcan Akan                             | 142                  | 150              |                                          |                    |                    |
| edi           | Emp. 7 % 1973<br>Emp. 8,80 % 77          | 5935<br>94 35     | 6 871            | Dentop                               | 6                     | <b>5 9</b> 5    | OPB Paribas                         | 110              | 104              | Algertaine Bank<br>Am. Patrofine       | 799<br>400           | 799              |                                          |                    |                    |
| oj<br>Oj      | Emp. 9,80 % 78<br>E.D.F. 7,8 % 61 .      | 78 30             | 6 310            | East Vittel                          | 1105<br>625           | 1150<br>625     | Openy                               | 111<br>138 80    | 111<br>133 20    | Arbed                                  | 190<br>67            | 210 d<br>85      | 0 (0                                     | Emission           | Ruchat             |
| CO            | EDF. 14.5 % 80-82                        | <b>82 50</b>      |                  | E003                                 | 885                   | 910             | Palais Nouveaute                    | 294              | 290              | Boo Pop Espanol                        | 117                  | 117              | . 3/3                                    | Frais<br>inclus    | net                |
|               | Ch. France 3 %                           | 215 60            | ••               | Economats Centre                     | 461<br>163            | 461<br>169      | Paris-Orléens                       | 90 70<br>300     | 92 10<br>300     | B. N. Mexique<br>B. Régl, interpet     | 17 75<br>44000       | 18<br>42780      | 01/                                      | 221                |                    |
| VC,           |                                          |                   |                  | Electro-Pissanc                      | 320<br>215            | 324             | Part Fin Gest Im.                   | 175 70           | 163 50 o         | Barlow Rand                            | 52<br>107 90         | 103 50           | 311                                      | CAV                |                    |
| rés           | VALEURS                                  | Cours             | Darrier          | ELM Lablanc                          | 315                   | 315             | Pathé-Cinéma<br>Pathé-Marconi       | 75<br>36 10      | 75               | Siyvoor                                | 89 60<br>31 50       |                  | Actions France                           | 161 33             |                    |
| do-<br>Rur    | TALLONS                                  | préc.             | Count            | Entrepôte Paris<br>Epargos (B)       | 176<br>1219           | 171<br>1220     | Piles Wonder Piper-Heidnisck        | 106 10<br>265    |                  | British Petroleusa<br>Br. Lambert      | 37 10<br>240         | 36 50<br>255     | Actions investiss                        | 181 97<br>213 40   | 173 72<br>203 72   |
| les           | Actibail (obl. conv.)                    | 165               | <u></u>          | Epargne de France                    | 327<br>193            | 190             | Porcher                             | 222              | 221              | Caland Holdings                        | 86                   |                  | Additional A.G.F. 5000                   | 237 70<br>188 77   | 226 92<br>190 21   |
| bil           | Aciscs Paugeot                           | 75<br>145 70      | 78<br>144 70     | Europareché                          | 994                   | 993             | Profils Tubes Est<br>Promodès       | 15<br>1200       | 14 40<br>1230    | Control Outre                          | 207 <b>8</b> 0<br>30 |                  | Agfino<br>Altoli                         | 266 98             | 254 87<br>178 57   |
| CT-           | Agence Heves                             | 325<br>380        | 321<br>380       | Europ. Accumud<br>Eternit            | 70<br>340 50          | 71<br>336       | Prouvoet co-Lain.R.                 | 31 90            |                  | Commerzberk                            | 295<br>410           | 292<br>380       | ALT.O.                                   | 184 96<br>175 07   | 167 13             |
| <u> </u>      | AGP. Via                                 | 2880              | 2880             | Félix Potin                          | 925                   | 911             | Providence S.A<br>Publicis          | 290<br>485       | 290<br>500       | Countsuids                             | 9 50<br>381          | 380              | Amérique Gestion Bourte-Investing        | 299 18<br>206 37   |                    |
| Ini<br>les    | Agr. Inc. Medag<br>Air-industrie         | 15                | 63               | Ferra, Victiv (Ly) Files Fournies    | 193<br>5 50           | _               | Roff Sout R                         | 210<br>141 50    | 182 40<br>141 50 | De Beers (port.)                       | 41 70<br>156         | 161              | CLP. Convertimo                          | 592 52<br>192 55   | 565 65<br>183 82   |
| ba            | Alfred Herico<br>Alfobroge               | 60 50<br>311 20   |                  | Finalise                             |                       | 77 70<br>130    | Ricqiba-Zan                         | 104              |                  | Dresdaar Bank                          | 432<br>72            | 445<br>88        | Cortage<br>Cradioser                     | 661 72             | 631 71             |
| ion<br>les    | Abscienne Bengen<br>Amreo                | 397 10<br>975     |                  | Franc                                | 315                   | 316<br>1515     | Ripolin<br>Risie (Ls)               | 56 75<br>73 30   | 58               | Finoutremer                            | 210<br>0 40          | 218              | Croise Immobil                           | 224 24             | 225 25<br>214 07   |
| llc           | André Roudière                           | 101               | 102              | Focep (Chilt. enn)<br>Forcebre (Cie) |                       | 167             | Rochefortaise S.A                   | 188<br>20 70     | 168<br>20 70 d   | FORCO                                  | 26 50                | 26 50            | Droubt-France                            | 179 97<br>399 44   | 171 81<br>381 33   |
| ic<br>or.     | Applic. Hydraul<br>Arbel                 | 230<br>135        | 235<br>135       | Fonc. Agache VV Fonc. Lyomass        | 342<br>1225           | 86 50 o<br>1230 | Rossnio (Fin.)                      | 108 10           | 108 10           | Gevaert                                | 280                  | 224              | Energia<br>Epergna-Croiss.               | 176 35<br>863      | 168 35<br>829 59   |
| EX.           | A. Thiery-Sigrand<br>Artois              | 20<br>281         | 20 80<br>281     | Foncina                              | 105 50<br>19 50       | 105 20<br>19 50 | Rougier et Fils                     | 73 30<br>225     | 76 30<br>225     | Glevo                                  | 65 90<br>140         | ••••             | Epergoe-Industr<br>Epergoe-Inter         | 328 74<br>413 20   | 313 83<br>394 45   |
| n-            | At. Ch. Loire                            | 44                | 44               | Forges Streebourg                    | 124 80                | 124 50          | Secer<br>SAFAA                      |                  | 42 10<br>38 40 o | Grace and Co<br>Grand Mesopolitan .    | 310<br>25 <b>5</b> 0 | 282<br>26 90     | Epergne-Oblig.<br>Epergne-Unie           | 150 43<br>551 99   | 143 51<br>526 96   |
| rès<br>Tes    | Aussedat-Rey<br>Bain C. Mooaco           | 96 70             | 103 50           | France LA.R.D.                       | 162<br>137            | 162<br>135      | Safic-Alcan                         | 183 10           | 185              | Guif ()il Canada                       | 85<br>306            | 85<br>301        | Epergne-Valeur                           | 243 17             | 232 14             |
|               | Banania<br>Banque Hervez                 | 393<br>273 20     | 399 80<br>273 10 | France (i.s)<br>Frankel              | 579<br>1 <b>97</b>    | 561<br>183 30   | SAFT                                | 334<br>160       | 331<br>160       | Honeywell inc.                         | 568<br>45            | 554              | Euro-Croissance<br>Financière Privée     | 255 49<br>546 77   | 243 90<br>521 02   |
| -             | Banque Hypoth. Est.<br>Banque Nat. Paris | 244<br>334 70     | 243              | Fromageries Bel                      | 280                   | 280 10          | Saint-Rapheël                       | 90               | 90               | 1. C. Industries                       | 238<br>206           | 243<br>206       | Footier Investige France-Garantie        | 432 87<br>242 64   | 413 24<br>237 88   |
| <u>*</u>      | Bacque Worms                             | 227               | 225 90           | From PRenerd                         | 325<br>570            | 320<br>870      | Salins du Midi<br>Santa-Fé          | 280<br>121 90    | 117              | Johannesburg                           | 470                  | 458              | France-lovestiss                         | 254 44             | 252 45             |
| 4             | Bénédictine                              | 820<br>51         | <b>800</b><br>51 | Gaurnant                             | 424<br>645            | 429             | Setem                               | 91<br>85         | 91<br>85         | Kubota<br>Letonia                      | 9 80<br>174 50       | 9 80<br>174 50   | FrObl. (nouv.)                           | 178 82             | 319 61<br>170 71   |
| 4             | Biscuit (Génér.)<br>Bongrain S.A         | -400<br>888       |                  | Gaz et Eaux<br>Gán. Gáophysique      | 1475                  | 1460            | SCAC                                | 210 10           | 210              | Mannesmann<br>Merka-Spencer            | 489<br>20 30         |                  | Fructidor<br>Fractifrança                | 176 13<br>326 59   | 168 14<br>311 78   |
| 8             | Bon-Marché                               | 75                | 76 10            | Generain<br>Gér. Ann. Hold.          | 181<br>20 65          | 181             | SCDB (Cent. B.)<br>Settler-Lablanc  | 99 50<br>200     | 99 10<br>200     | Matsophita                             | 35 15<br>49 80       | 35 90<br>48 50   | Gestion Mobilière<br>Gest, Rendement     | 401 06<br>388 38   | 382 87<br>370 77   |
| В             | Bone                                     |                   | 247<br>475       | Gerland (Ly)                         | 345<br>47 50          | 358             | Sematic Manhauge .<br>S.E.P. (M)    | 113 80<br>78     | 113 80           | Net Nederlanden<br>Norande             | 310<br>115           | 310<br>113       | Gest, S&L France<br>LMLS.L               | 263 74<br>249 09   | 251 78<br>237 79   |
| 2             | Bretagne (Fig.)<br>B. Scalb, Dup         | 89 90<br>173 20   | 173              | Gr. Fin. Constr                      | 140 10                | 140 10          | Séguanaise Bang                     | 326              | 324 70           | Oliverti                               | 13 50<br>120         | 13 50            | Indo-Suez Valeurs                        | 390 95             | 373 22             |
| 8             | Cambodge                                 | 161 50<br>95      | 160              | Gds Moul. Corbail<br>Gds Moul. Parls | 112<br>294            |                 | Serv. Equip. Véh<br>Sem             | 22 30<br>849     | 21 40<br>847     | Petrofice Carada<br>Pfixer inc.        | 640<br>439           | 395 50           | interoblig.<br>Intereliect France        | 6809 72<br>186 97  | 8500 93<br>178 49  |
| 8             | Campagen Bern                            | 262               | 268              | Goulet S.A                           | 302 20<br>253 50      |                 | Sicii                               | 81-              | 83 70            | Phonix Assessanc                       | - 35                 |                  | istervalgers indust<br>Invest, St-Honoré | 303 71<br>427 98   | 289 94<br>408 57   |
| 8             | Carbone-Lorraine                         | 273<br>51         | 50               | G. Tratesp. Incl                     | 109                   | 109             | Siatra                              | 530              | 530              | President Stays.                       | 185                  | 102              | Laffinte-France<br>Laffinse-Oblig.       |                    |                    |
| 4             | Carnaud S.A                              | 78<br>530         |                  | Historia LLC.F                       | 79 50<br>25 10        | 75<br>25 10     | Simon                               | 116<br>136 10    | 115<br>140 50    | Procter Gemble<br>Ricoh Cy Ltd         | 630<br>20 60         | 605<br>20        | Laffing-Rand                             | 156 40             | 168 85             |
| 8<br>2        | Cedis                                    | 807               | 807              | Hydro-Energie                        | 48 20                 |                 | Strainco                            | 295              | 296              | Rolinco                                | 583<br>620           | 577<br>610       | Lafficse-Tokyo                           | 498 18<br>310 25   | 475 59<br>296 18   |
| 8             | C.E.G.Frig                               | 120<br>486        | 118 10<br>486    | Hydroc. St-Danis<br>Immindo S.A      | 99<br>125             | 125             | SMAC Acidroid<br>Societis Générale  | 166<br>327       | 169 90<br>327 10 | Shell fr. (port.)<br>S.K.F. Aktieboleg | 44<br>180            | 172              | Multi-Obligations<br>Multicandement      | 330 93<br>117 07   | 315 92<br>111 78   |
|               | Centreta (Ny)                            | 118 10<br>145 60  | 144 80           | kranitvest                           | 98<br>169 20          | 98              | Sofal ferencière                    | 372              | 370              | Sparry Rand                            | 228                  | 221 30           | Mondial Investice.                       | 225 26             | 215 05             |
|               | C.F.F. Ferrailles                        | 190 20            | 190 30           | immobanque                           | 280                   |                 | Sofia                               | 140<br>225 10    | 136<br>228       | State Cy of Can<br>Stillionasin        | 155 50<br>90         | 86               | Natio-Epargne                            | 637 73             | 10214 90<br>608 81 |
|               | C.F.S.<br>C.G.LB.                        | 630<br>10         | 635<br>8 70 o    | Immotice                             | 1320<br>215           | 1372<br>215     | S.O.F.LP. (M)<br>Sofragi            | 90 50<br>390     | 90 50<br>405 60d | Sud Albertettes                        | 140<br>210           | ****             | NatioValeurs<br>Obligary                 | 389 22<br>124 02   | 371 57<br>118 40   |
| eés           | C.G.V.                                   | 18 20<br>113 50   | 13 o<br>108      | imp. GLang                           | 5 90                  | 5 50 p          | Segment                             | 385              | 371              | Thom EM                                | 60<br>200            | 200              | Pacitique St-Honori . Paribas Gastion    | 282 12<br>326 81   | 269 33<br>311 99   |
| i:<br>de      | Chambon (ML)                             | 225               | 230              | ladustrielle Cie<br>Interbeil        | 310<br>204            | 203             | Sovebail                            | 115 60<br>303 60 | 112<br>309       | Val Reefs                              | 410<br>220           | 396              | Plane Investiga                          | 299 22             | 285 65             |
| le            | Chambourcy (M.)<br>Champax (Ny)          | 769<br>115        | 800              | Intertechnique                       | 910<br>114 <i>5</i> 0 | 930             | SPEG                                | 150              | 147              | Wagoos-Lits                            | 200                  | 196              | Rothschild Expans                        | 472 60<br>317 79   | 451 17<br>303 38   |
|               | Chien. Gde Peroisse                      | <i>6</i> 5<br>318 | 每 10<br>318      | Jez S.A                              | 59 20                 | 55              | Speiching                           | 189 50<br>136    | 189 50<br>135    | West Rand                              | 14 10                |                  | Sill court terme<br>Sillec, Mobil Dir.   | 10281 12<br>224 73 | 214 54             |
| 1.3           | Ciments Vicat                            | 225               | 225              | Kinta Ş.A                            | 365<br>172            |                 | Spie Batignolles<br>Stero           | 196<br>300 30    | 201<br>300 30    | HORS                                   | -COT                 |                  | S.P.I. Privinter                         | 163 19             | 155 79             |
| les.          | CIPELCitrom (B)                          | 75 10<br>118      | 81<br>123        | Lambert Frères<br>Lambes             | 68 50<br>140          | ***             | Syncholebo                          | 96               | 99 80            | Compartin                              | ient spéc            | iai              | Select, Val. Franç                       | 143 21<br>155 54   | 136 72<br>148 49   |
| CII           | Clause<br>CL MA (FgBail)                 | 350<br>322        | 350<br>325       | La Brossa-Doporat                    | 91 50                 | 87 90           | Testut-Asquites                     | 399<br>93 60     | 400              | AGP.RD.                                | 645                  | 648              | S.F.L. fr. et étr                        | 280 96<br>326 09   | 268 22<br>311 30   |
| CS            | CMM-Mer Medag                            | 34                |                  | Lebon Cia<br>Leroy                   | 312<br>32.30          | 97              | Themp of Mulb                       | 57               | 56               | Entrapose<br>Métallury Minière         | 197<br>143           | 200<br>143 90    | Sichy 5000<br>S.I. Ent                   | 156 54<br>695 90   | 149 44<br>864 34   |
| de            | Cothery<br>Cotrachi (Ly)                 | 65 30<br>516      | 68 d<br>525      | Like Bonnières                       | 305<br>281            | 292 80a         | Tour Edial                          | 46<br>198        | 46               | Novetel S.L.E.H<br>Saraknek N.V.       | 1039<br>180          | 1040<br>180.20   | Sindrance                                | 245 18             | 235 02             |
| 00.<br>55     | Cognicions                               | 140 50<br>325     | 141.50<br>324    | Loca Expension                       | 138                   |                 | Trailor S.A                         | 182<br>67        |                  | Sicograp                               | 150<br>214           | 150 ·            | Siverente                                | 207 07<br>166 25   | 197 68<br>158 71   |
| de            | Comphos                                  | 134 90            | 137 90           | Locatinencière                       | 148 20<br>387 80      | 150<br>381 20   | USner S.M.D                         | 76 <b>5</b> 0    | 76 80            | Rodemco                                | 340                  |                  | Silviner                                 | 207 96<br>496 28   | 198 53<br>473 23   |
| iil-<br>Ia    | Comp. Lyon-Alem                          | 145 10<br>278     |                  | Lorder (Ne)                          | 105 50                |                 | Ugimo                               | 123 50<br>288    | 124 10<br>288    | Autres valeu                           | rs here              |                  | S.N.I.<br>Softinger                      | 687 82<br>287 35   | 666 18<br>274 32   |
| il-           | C.M.P.                                   | 29 80<br>29 20    | 10 30 o          | Locate                               | 245<br>138            | 141 50          | Unidel                              | 84 20            | 83               | Aler                                   | 124 50               |                  | Sogeparyne                               | 270 51             | 258 24             |
| de            | Crédit (C.F.B.)                          | 166 50            | 170              | Magazins Uniprix                     | 58 50<br>49           | 58              | U.A.P.<br>Union Brasseries          | 582<br>41 10     | 560<br>41 90     | Cellulose du Pin                       | 24 50                |                  | Sognatr                                  | 523 95             | 600 19<br>652 47   |
|               | Créd. Géa. Ind<br>Crédit Lyonnais        | 217<br>339        | 339              | Magnere S.A                          | 90 90                 |                 | Union Habit.                        | 186              | 187              | Coparex F.B.M. (LB)                    | 70                   |                  | Soluit Invetise                          | 327 90             | 313 03             |
| đ€            | Credit Univers                           | 300               | 300              | Marocaine Cie<br>Marocalle Créd      | 25 70                 |                 | Un. lann. France<br>Un. lad. Cridit | 167 80<br>216    | 167              | lena industries<br>La Nure             | 13<br>73 50          | ••••             | U.A.P. Investies                         | 227 07<br>188 46   | 216 77<br>178 91   |
| 81            | Cristical<br>C. Sabi, Saine              | 100 20<br>145     |                  | Macrel et Prom                       | 29 50                 | 27 90           | Union lad. Coast                    | 360              | 345 60           | MEMAR<br>Océanic                       | 176<br>10 20         | 175              | Unitoscier                               | 485 45<br>400 54   | 444 34<br>382 38   |
| 11-  <br>  S- | Damen-Servip                             | 1000<br>23 50     | 960              | Merin-Gerin<br>Métal Déployé         | 600<br>287            | 292 50          | Unipal                              |                  | ••••             | Petrofigaz                             | 444<br>224           | 425              | Lici-Japon                               | 804 20             | 576 80<br>1324 99  |
| be            | De Dietrich                              | 360<br>115        |                  | Mic                                  | 230<br>210            |                 | Visto                               | 45 50<br>179     | 40               | Rater For. G.S.P                       | 7 50                 |                  | Univer                                   | 11067 86           | 0558 43            |
| re            | Degramont Delatande S.A.                 | 153 60            | 150              | Nadella S.A                          | 12                    | 12              | Brass. du Maroc                     | 177 10           | 184 d            | Subl. Monitor Cory<br>Total C.F.N      | 123                  | 116              | Valorem                                  | 260 32<br>102235   | 248 52<br>102133   |
|               | Deknas-Vieljeux                          | 470 ]             | . 475  <br>      | Manal Worms                          | 106 Į                 | 106.90          | Brass, Opent-Afr.                   | 21 ]             | 21               | Ulines                                 | 186 [                |                  | Worms Investiss.                         | 483 38             | 442 37             |

| Compati-                                                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cours<br>precid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Premier<br>cours                                                                                                                                         | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                        | L (SILES                                                                                                                                                               | Compan-<br>sation                                                                                                            | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Court<br>prácád.                                                                                                                     | Premier cours                                                                                                                                     | Dernier<br>coss                                                                                                                      | Compt.<br>Premier<br>cours                                                                                                                                                                            | Compani<br>sation                                                                                                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                     | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Derrier                                                                                                                                                                                                     | Compt.<br>Pramier<br>cours                                                                                                                                                                                                    | Compan-<br>estion                                                                                                                    | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | COUR                                                                                                                                              | Demier<br>cours                                                                                          | Compt.<br>Precise<br>cours                                                                                                                                                                     | Compan-<br>sation                                                                 | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours<br>précéd. |                                                                  | Dermier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Premi                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 533<br>500<br>325<br>106<br>170<br>130<br>540<br>170<br>135<br>139<br>128<br>220<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250 | 1765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Europe nº 1 Facom Finescal Fives-Lille Fondario (Gon.) Fraissinet Gel. Lafeyarre Gén. d'Entrep. G.T. Marz. Guyenne-Gasc. Hachette Héoin (La) Irnétal Ind. et Particip. Inst. Mérieux J. Borel Int. J. Lafebre Jeumont Ind. Icala. Colombes Leb. Bellon Letarge-Coppée — (obl.) Lugrand — (obl.) Lugrand Lucindus | Forope n° 1                                                                                                                                              | 580<br>570<br>170<br>10<br>148<br>90<br>89<br>20<br>163<br>397<br>502<br>425<br>406<br>356<br>87<br>50<br>173<br>50<br>186<br>27<br>259<br>186<br>27<br>291<br>180<br>27<br>291<br>180<br>27<br>291<br>180<br>27<br>291<br>180<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291 | 590<br>570<br>171<br>149<br>89<br>20<br>152<br>400<br>605<br>425<br>399<br>344<br>99<br>170<br>50<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>17 | 98<br>900<br>610<br>121<br>295<br>860<br>128<br>920<br>175<br>170<br>345<br>460<br>345<br>38<br>72<br>157<br>46<br>81<br>125 | Permod-Ricard Pétroles (Fae)  - (obl.)  - (certific.) Pétroles B.P. Peoper S.A.  - (obl.) PL.M. Pociain Poliet Portpev P.M. Labinal Presses Cité Pretabel Sic. Prinagez Prinag | 76 193 361 108 194 628 483 285 50 151 500 936 290 93 889 580 120 60 291 20 889 173 80 173 80 191 364 50 80 10 153                    | 133<br>150<br>50<br>34<br>56<br>188<br>310<br>50<br>75<br>195<br>50<br>107<br>108<br>108<br>108<br>108<br>108<br>108<br>108<br>108<br>108<br>108  | 188 70<br>639<br>488<br>296<br>151<br>1020<br>286<br>89<br>880<br>570<br>120 70                                                      | 330<br>133<br>163<br>33 50<br>185<br>315 20<br>191 10<br>352 50<br>191 10<br>352 50<br>191 10<br>627<br>478 50<br>193 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>1 | 96<br>165<br>235<br>360<br>147<br>1000<br>840<br>1140<br>230<br>420<br>83<br>480<br>406<br>346<br>215<br>32<br>415<br>128<br>46<br>820<br>96<br>145<br>270<br>515<br>66<br>210<br>129<br>149<br>256 | Usings  — (abl.) U.T.A. Valio — (abl. cass.) Valioner V. Clicquot-P. Visioner V. Clicquot-P. Visioner Eli-Gabon Arrac, Express Buffelsione Charter Chase Manh. Cie Pétr. imp. De Beers Chase Manh. | 180<br>229 90<br>362<br>139 20<br>1030<br>782<br>1172<br>213 60<br>349<br>415<br>80 40<br>437<br>437<br>437 90<br>289 80<br>522<br>62<br>256<br>212<br>116<br>467<br>282 50<br>85 50 | 382<br>138<br>1025<br>780<br>158<br>203<br>50<br>342<br>418<br>489<br>517<br>489<br>432<br>431<br>288<br>520<br>256<br>210<br>178<br>80<br>131<br>288<br>520<br>256<br>210<br>178<br>80<br>110<br>178<br>110<br>178<br>110<br>178<br>178<br>178<br>178<br>178<br>178<br>178<br>178<br>178<br>178 | 200<br>342<br>414<br>77 60<br>482<br>617<br>412<br>364<br>196<br>29 30<br>432<br>130 50<br>42 10<br>828<br>88 85<br>131 80<br>259<br>519<br>58 50<br>266<br>210<br>145<br>178<br>112<br>456<br>284<br>54 50 | 5 90<br>98<br>157 80<br>229 90<br>351<br>137<br>1045<br>788<br>1158<br>204<br>410 10<br>78 60<br>470<br>505<br>412<br>350<br>199<br>28 70<br>430<br>133 50<br>134 90<br>265 50<br>144<br>180<br>110 50<br>448<br>279<br>55 50 | 360<br>48<br>656<br>112<br>440<br>124<br>285<br>182<br>290<br>275<br>2 65                                                            | History History History History History Hostist Akt. Imp. Chemical Inco. Limited History Alientk Minnesota M. Philip Minnes Philips Pres. Brand Gullmis Philips Pres. Brand Gullmis Reyal Duttch Rio Tieto Zinc St Helena Co Schlumberger Shell transp. Siemens A.G. Sony Unite Tache. West Deep West Hold. Xerox Corp. Zembis Corp. | 369 10<br>44 20<br>97<br>459<br>198 20<br>584<br>408<br>158 50<br>12080<br>395<br>715<br>341 20<br>68 50<br>216<br>740<br>337<br>215 40<br>56 50<br>187 50<br>351<br>45<br>56 50<br>129 50<br>268 80<br>185<br>284<br>284<br>288 | 358 45 96 10 445 199 585 407 785 12090 375 687 339 68 208 728 325 218 55 45 185 322 70 325 218 55 45 185 263 50 178 80 128 263 50 273 281 50 2 56 | 39<br>68 10<br>28<br>22 50<br>15 10<br>55 50<br>85<br>20<br>46 40<br>70<br>60<br>26 90<br>83 20<br>78 10 | 79<br>20<br>362<br>44<br>96<br>444<br>196<br>584<br>405<br>123<br>370<br>681<br>339<br>67<br>208<br>722<br>325<br>213<br>55<br>186<br>332<br>44<br>667<br>102<br>265<br>179<br>276<br>280<br>2 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| 570<br>98<br>116<br>250<br>101<br>340<br>340<br>186<br>305<br>103<br>88<br>220<br>275<br>800<br>345<br>496<br>570                               | Cieb Minister. Coristel Coline Color Compt. Entrepr. Compt. Mod. Crid. Foscier Cridit F. Imm. Cridit F. Imm. Cridit Nord Creuses. Loire Crouset C.S. Saupiquet Darty Cocks France Cult.C. Cunct. Cocks France Cult.C. Cocks France Cult.C. Cocks France | 552<br>103 40<br>118 50<br>252<br>105 90<br>321<br>350<br>138<br>319<br>101 80<br>224<br>279 10<br>798<br>897<br>40<br>262<br>329<br>480 20<br>555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 558<br>102 70<br>118<br>280<br>106<br>324<br>375<br>181 80<br>326<br>101 80<br>80 10<br>224 50<br>278<br>790<br>893<br>39 50<br>241<br>325<br>481<br>553 | 555<br>102 70<br>118<br>260<br>106<br>321<br>375<br>176<br>326<br>101 80<br>79 10<br>224<br>278<br>790<br>853<br>39 50<br>1236<br>39 50<br>1236<br>490 90<br>563 50                                                                                                                    | 560<br>101<br>118<br>254 50<br>107 50<br>317 50<br>382 50<br>178 30<br>522<br>101 40<br>81 60<br>225<br>277<br>790<br>893<br>39 06<br>1241<br>320<br>485 10<br>556     | 720<br>54<br>580<br>780<br>560<br>560<br>390<br>179<br>251<br>260<br>710<br>3280<br>710<br>305                               | Oriel (L.1)  — (obl. core.)  Paper. Gencogne  Paris-France  Paris PB. (Firt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 709<br>99 90<br>63 20<br>870<br>781<br>512<br>63 20<br>183<br>22<br>48 50<br>410<br>230<br>133<br>889<br>3330<br>72<br>131<br>502 50 | 706<br>98<br>62 50<br>850<br>781<br>509<br>63 10<br>329<br>176<br>22<br>47<br>96<br>410<br>230<br>131 10<br>881<br>3330<br>72 80<br>129<br>502 50 | 845<br>781<br>509<br>62 80<br>329<br>178<br>22<br>47 20<br>95 50<br>410<br>231 50<br>126 50<br>878<br>3330<br>72 80<br>130<br>302 50 | 706<br>99 90<br>61 20<br>646<br>771<br>498 54 30<br>1721 90<br>48 10<br>48 10<br>414 90<br>129 10<br>881<br>3330 72 50<br>129 60<br>298 60                                                            | 137<br>360<br>440<br>265<br>174<br>92<br>536<br>245<br>350<br>380<br>156<br>171<br>425<br>265<br>1140<br>136<br>310<br>365<br>250                                                                   | Seb Sefirneg S.L.A.S. Sign. Enr. EL Sific Simco Signor Skis Roselgsol S.L. (Seb lyonn.) S.N.V.B. Sogerap Source Perrier Susz Teles Lusenec Tel. Elect. — (obl.) Thomson-Ec.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 203<br>139 50<br>360<br>433<br>268<br>180<br>91<br>542<br>246<br>350 60<br>362<br>176 50<br>421 60<br>281<br>1030<br>134<br>305 70<br>366 50<br>234 40                               | 203<br>140<br>350<br>418<br>270<br>180<br>90 30<br>527<br>245<br>350 50<br>358<br>172 10<br>422 20<br>288<br>1020<br>135<br>306 50<br>365<br>236                                                                                                                                                 | 203<br>140<br>350<br>425<br>270<br>180<br>90<br>30<br>536<br>357<br>153<br>170<br>20<br>288<br>1015<br>136<br>10<br>385<br>257<br>948<br>150<br>50<br>291<br>291                                            | 207<br>139<br>360<br>410<br>275<br>178<br>90 10<br>537<br>243<br>347 30<br>355<br>153<br>172 10<br>420<br>1020<br>133 50<br>133 50<br>236<br>254<br>940<br>150 50<br>282 80<br>139                                            | MARC  Etata-Uni Allemagn Belgique ( Pays Bas Detterrari Norvège ( Grande-Bi Grande-Bi Grande (10) Suista (10) Suista (10) Autricha ( | TE DES  HE OFFICIEL  (S 1) (100 DM) (100 F) (100 IL) (100 kd) (100 kd) (100 ks) (100 sch) (100 pes.) (100 esc.) (100 esc.) (100 esc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COURS<br>préc.<br>6 060<br>255 190<br>13 888<br>232 570<br>76 110<br>101 300<br>11 047<br>9 845<br>4 748<br>322 520<br>104 820<br>36 375                                                                                         | COUR<br>3/3<br>6<br>255<br>13<br>232<br>75<br>101<br>11<br>9<br>4<br>322<br>104<br>36                                                             | RS As                                                                | 5 890<br>8 2<br>2 600<br>6 2<br>4 8<br>7 700<br>8 750<br>4 600<br>3 1<br>6 500<br>6 650                                                                                                        | 6 180<br>251<br>13 400<br>27<br>79<br>03<br>11 300<br>10 500<br>6<br>28<br>06 500 | MARCH  Or fin (bio en bar Pièce française (1 Pièce française (1 Pièce suises (20) Pièce suises (20) Pièce suises (20) Pièce de 20 dotta Pièce de 10 tionin Pièce de 50 peso Pièce de 10 fionin | T DEVISION (C)   | 7000<br>7000<br>7000<br>81<br>50<br>54<br>49<br>84<br>300<br>148 | RS c. 10 10 10 10 10 10 15 10 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 | COUI<br>3/3<br>6900<br>6900<br>61<br>49<br>63<br>297<br>145<br>55 |

### UN JOUR DANS LE MONDE

### IDÉES

2 LA CRISE DE L'AUDIQ-VISUEL - Pour une télévision - déchai nce », par Jean-Pierre Mallen «La médiatrice râvée», Gérald Antoine.

**ETRANGER** 

### 3-4. LE YOYAGE DE M. MITTERRAND EN ISRAEL 5. AMERIQUES

- ÉTATS-UNIS : de nouvelles ormes soviétiques inquiètent les dirigeants américains.

5-6. EUROPE - POLOGNE : le Bureau international da travail a ouvert un débat

sur la répression. - R.F.A. : nouveau scandale provoqué par des révélations sur les services secrets.

6. ASIE - CHINE la réforme des administrations va restorcer la centalisation.

AFRIQUE . - CENTRAFRIQUE : le général Kolingba a dějoué une tentutive de coup d'État des partisans de

### **POLITIQUE**

8-9. La préparation des élections contonoles : MIDI - PYRENEES. - M. Chirac denonce « l'improvisation, l'incohésence et l'inadaptation de la politique gouvernemen-

### SOCIÉTÉ

10. La préparation de la Journée des - MÉDECINE : de nombreux médecins ant participà à la journée nationale de protestation contre

la acavelle politique.

11. JUSTICE : le procès des agresseurs de M. Bakhtiar se poursuit. 12. SPORTS : remons autour de la succession à la présidence du C.N.Q.S.F.

### ÉQUIPEMENT 12. ENVIRONNEMENT : abandos

provisoire du projet de Saint-Priestlo-Prugae, . . . .

### LE MONDE DES LIVRES

13. LE FEUILLETON de Betrand Poirot-Delpeck 14. LA VIE LITTERAIRE. 15. LETTRES ÉTRANGÈRES.

16. SOCIÈTÉ : figures américaines. 17. AU FIL DES LECTURES. 18, ENQUETE : « Où en est le Centre national des lettres?

### CULTURE

19. CINÉMA : images du réel au Centre Georges-Pompidon. - ARCHITECTURE : l'ouverture du Borbican Center, a Londres.

21. RADIO - TÉLÉVISION, - VU

### « Les fards da porno ». **ÉCONOMIE**

26-28. SOCIAL : la C.G.T. entend tenir tous les fronts ».

29, NATIONALISATIONS. 30, ÉTRANGER : la Commission européenne n'exclut pas un échec de

la reprise en 1982. — AFFAIRES : le Salon de l'automo-

bile à Genève, - L'industrie de la chaussure s'engage à créer six mille emplois si elle obtient un allègement de ses charges sociales.

RADIOTELEVISION (21) INFORMATIONS -SERVICES - (25) :

Rétromanie: Mots croisés Météorologie ; - Journal officiel;; Loterie nationale, Arlequin et Loto.

Annonces classees (23-24), Carnet (12); Programmes spectacles (20-21); Bourse

Le numéro du « Monde : daté 4 mars 1982 a été tiré à 535 885 exemplaires.

vemes dans les 5,6,7,8,15,16 arrondissements

Régie Presse le Monde Tél: 296.15.01

ABCDEFG

### M. Lucet, le directeur démis par Mme Questiaux, se donne la mort • Vives réactions de F.O. et du R.P.R., qui dénoncent « les campagnes de calomnies »

M. René Lucet, 38 ans, ancien directeur de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (C.P.C.A.M.) des Bouchesdu-Rhône, que Mme Questiaux, ministre de la solidarité nationale, a d'abord suspendu de ses fonctions, avant de le démettre le 2 mars, s'est donné la mort à son domicile marseillais jeudi matin 4 mars à 6 h 30, à l'aide d'un pistolet P 38. Il devait comparaître devant une commission disciplinaire. Il avait mercredi après-midi demandé aux personnels (employes et cadres F.O.) qui le soutenaient depuis une semaine de reprendre le travail le 4 mars. M. Lucet était père de deux enfants de neuf et onze ans.

Le ministère de la solidarité nationale a fait savoir jeudi matin que Mme Questiaux ne voulait pas - ajouter par ses commentaires aux conséquences douloureuses, pour les proches de M. René Lucet, d'un drame personnel ». C'est d'ailleurs dans cet esprit, ajoute-t-on, que Mme Questiaux « n'avait pas voulu répondre à la polémique à propos des problèmes qui justiflaient, dans l'intérêt du service public, le retrait d'agrément

Marseille. — Mercredi 3 mars: Les grilles métalliques à commande electrique qu'il avait fait installer pour isoler la direction générale de la Caisse d'éventuels manifestants, bouclées depuis une semaine, se sont relevées et il est sorti sur le perron entouré de ses fidèles. Mégaphone en mains, l'air détendu, acclamé par plusieurs centaines de membres du personnel, René Lucet a lu un communique. Il nous avait dit la veille au téléphone: « Je vais faire une sortie à la tête de mes troupes. Ils m'ont soutenu. Je ne les laisse pas tomber. René Lucet donna alors l'ordre de reprise du travail a dans l'intérêt du service public » precisant qu'il parlait à la demande de M. Bergeron (voir encadré).

Après avoir fait le signe de la victoire l'ancien driecteur ajouta: « Vous savez ce qu'a dit MacArthur, vaincu par les Japonais? I'll come back. En bien. moi aussi, je reviendrai. » Ce furent les derniers mots

prononcés en public, par homme qui devait se donner la mort quelques heures après. Ces paroles si bien dans les « manières » du personnage, ne devraient pas étonner outre mesure Il est allé jusqu'an bout de son engagement. Il n'est pas de la race des vaincus. Pour lui, il s'est trouvé victime d'un règlement de compte politique: il avait été « jeté en pâture aux commu-nistes » par le cabinet de Mmes. Questiaux. C'est l'homme. le gaulliste, qui avait engagé dès son arrivée à la tête de la Caisse. une partie de « bras de fer » avec la C.G.T., et celle-ci ne l'a pas

L'issue tragique de ce conflit — conflit qui, en 1980, avait opposé — manifestations à l'appui - la mutualité des Bouches-du-Rhône à M. Lucet à propos de la

50 ANS D'EXPÉRIENCE

93500 PANTIN - 840.40.64

D'UNE CLIENTELE DE QUALITÉ

216, AVENUE JEAN LOLIVE (N. 3)

AU SERVICE

WAGRAM

de sa fonction de directeur ». « Son emploi dans les organismes de sécurité sociale, précise-t-on, n'était toutefois pas en cause et il devait être recu au cabinet du ministre le vendredi 5 mars. »

De son côté, M. Bergeron, secrétaire général de F.O., a déclaré que : « Il est mort victime d'une campagne de dénigrement et de calonnies alors que son combat n'avait d'autre objectif que de garder la sécurité sociale au service des seuls assurés. La déclaration qu'il a publiée avant de disparaître est un message d'une profonde dignité et qui s'adresse à tous ceux - dont nous sommes - qui menent l'éternel combat pour la justice et pour la liberté. La confédération Force ouvrière tout entière salue la mémoire d'un homme courageux qui est allé à la limite de ce qu'il estimait être son devoir et ses convictions. .

« La chasse aux sorcières déclenchée par le gouvernement, avec le soutien de la C.G.T. et de la C.F.D.T., vient de faire sa première victime », a affirmé, mercredi, la C.G.C., après le suicide de M. René Lucet. « La confédération fran-

De notre correspondant

suppression du système dit du décentra lisation par la multipli-cation des centres de palement, « tiers payants », dans trois centres médicaux mutualistes de une lutte de deux années menée par M. Lucet, avec me personnalité et des méthodes propres qui lui ont valu le ralliement d'une partie des cadres et employés de la Caisse et de solides nimitiées de la part d'autres parties qui n'appréciaient pas l'ironie de ses propos, l'autorité de ses méthodes, dans la réorganisation de ce qu'il qualifiait lui-même, en parlant de la Caisse, d'un a capharnaum d.

Les syndicats de gauche lui reprochaient notamment de pratiquer « la chasse aux sorcières » parmi les délégués syndicaux, en procédant à des mutations qualifiées d'arbitraires. A quoi l'intèressé rénondait toujours à sa manière : a Messieurs X et Y ont été placés dans des centres où leur inactivité chronique. lorsqu'ils sont présents, se fait moins sentir en raison d'effectifs suf-

La lettre mensuelle que M. Lucei adressait à chacun des trois mille la Caisse, par le mordant de ses propos. heurtait souvent leur a sensibilité syndicale ou politique » différente de celle de l'expéditeur. M. Lucet ne faisait pas mystère de ses engagements ni de ses opinions. Pourtant, tout le monde appréciait ses qualités d'organisateur et de gestionnaire.

M. Jean-René de Laroche, pré-sident du conseil d'administration, rappelait la semaine dernière encore les progrès accomplis en deux ans : réduction des délais de remboursement de un mois à dix jours, liquidation des dossiers le jour même de leur dépôt, informatisation à outrance, recherche de simplification administrative par l'emploi de la carte-navette

décision.

Cependant, en novembre et décembre 1981. I'inspection générale des affaires sociales entreprenait une enquête à la suite d'anomalies de gestion. On reprochait notamment le quadruplement de

(véritable carte d'identité sociale).

passant de 28 à 45 en deux ans,

développement du tiers-payant,

amélioration des conditions de

travail, économie de 6 millions de

francs par an, grace aux chan-

gements du mode de paiement,

### L'APPEL A LA REPRISE DU TRAVAIL

C'est sur la demande, le 3 mars, de M. André Bergeron, que M Lucet a appellé les salariés grévistes qui le soutenaient à reprendre le travail le 4 mars au matin. En fin de journée, le 3 mars, M. Lucet a publié la déclaration suivante : - Après quelques jours de grêve avec occupation des locaux, le demande à tous les cadres et employés grévistes ou non de reprendre avec courage leur travail malgré les difficultés de l'heure présente. Il y va de l'intérét du service public et des un million neuf cent mille assurès sociaux des Bouches-du-Rhône Cette déclaration est faite à la demande de notre camarade André Bergeron, qui m'a assuré de son amitié parsonnelle Je salue loyalement aujourd'hui la victoire de mes adversaires communistes qui, n'ayent pu nous vaincre à la base, ont su obtenir le souvien décisit de Mme Questiaux pour Investir un bastion important. Les événements de demain confirmeront cette analyse. Je remercie tous ceux qui, gaullistes, centristes. socialistes, camarades de Force

ouvrière et de la C.F.T.C., ont

su ma soutenir dans cette en-

traprise. Plus qu'une affaire

matérielle, le combat pour la

fustice et la iberté est éternel. »

. . .

•••••

çaise de l'encadrement C.G.C. [...] condamne, avec détermination, comportements de responsables politiques et syndicaux dont René Lucet a été la victime et affirme que sa mort pèsera

Au nom du R.P.R., Mme Nicole Chouraqui, secrétaire nationale au travail, a protesté contre les conditions dans lesquelles M. Lucet a été suspendu : « Il semble bien, a précisé Mme Chouraqui, qu'une très forte pression de la C.G.T. ait été à l'origine de la décision de suspension. -

La C.G.T. se refuse à toute réaction nationale, considérant que c'est une « affaire locale ». A la Confédération, on indique cependant que les administrateurs C.G.T. de la caisse des Bouches-du-Rhône « ont rempli leur rôle » en dênoncant. « preuves irréfutables à l'appui ». les malversations dans la gestion des fonds. C'est sur la base de ce document, précise-t-on, que le ministre a pris sa

> frais de mission et de réception. des dépenses excessives comme l'installation de grilles de protection, des caméras vidéo, des voitures de fonction. Mais surtout l'engagement, dès son arrivée, par M. Lucet, de quatre garçons comme chauffeur, bientot promus attachés de secrétariat », qui étaient généralement considérés comme des « gardes du corps et se seraient livrés avec l'assentiment du directeur général à des fraudes concernant des remboursements de frais importants. La responsabilité du directeur général et de l'agent comptable de la caisse avait été mise en cause par l'Inspection général qui relevait en outre des irrégularités dans certaines imputations en matière d'indemnités pour congés payés

non pris.

suspendu avec traitement, attentdant que l'action en retrait d'agrément, engagée contre lui lui soit signifiée. Mine Questiaux n'avait pas attendu la tenue du conseil d'administration extraordinaire, prèvue le 26 février pour agir. C'est qu'entre-temps de nouvelles plaintes pour mutations arbitraires et intimidations parvenues. Dans réponse. M. Lucet faisait litière des reproches formulés contre lu et les qualifiait de c tissu mensonges ». Le ministre reprochait pourtant c d'avoir assorti l'exercice de ses jonctions de procédés incompatibles avec sa qualité de gestionnaire d'un service public ».

Le 23 février, M. Lucet était

A partir du 5 mars

+ 4 CENTIMES

Comité national des priz du gazole et du l'uel

A Paris, le litre d'essence coulourd dans le bilan moral du changetera donc à compter du 5 mars à 0 heures, 4.04 francs, celui de super, 4.27 francs, le litre de gazole, 3,19 francs et celui fuel domestique 2,2440 francs. Un communiqué du ministère l'économie et des finances justifie cette mesure par a la distorsion de la structure des prix français n au regard des prix européens du fait de l'évolution des marchés. Il souligne que la hausse du fuel domestique n'est que de 1,8 % et intervient en fin de campagne de chauffe. Il précise enfin que cette décision « facilitera » l'application d'un nouveau régime de prix plus automatique, actuellement en négociation avec l'industrie pétrolière.

ande 🌉

---

New York Company of the

Le comité a aussi été consulté sur une hausse moyenne de 10 % des tarifs de l'électricité (10 % en basse, moyenne et haute ten-. sion avec cependant des modulation, les heures pleines augmentant notamment un peu plus que les heures creuses). Il a enfin accepté une augmentation des tarifs du gaz de 7 % en moyenne pour les usages domestiques et de 8 % pour les usages industriels. Pour les petits usages la hausse n'est cependant que de 6.4 % à 6.7 % et pour les chaufferies individuelles de 6.3 % à 6.7 %. Gaz comme électricité renchérissent aussi à compter du 5 mars. Ces mesures, si elles doivent

réjouir les automobilistes, soulèvent de vives protestations de la part notamment des agriculteurs et des transporteurs routiers. L'assemblée permanente de s chambres d'agriculture, à la veille de ce mouvement, s'inquiétait des intentions prêtées au gouvernement. Les transporteurs routiers ont d'ores et déjà manifesté leur mécontentement. A l'appel de la Fédération nationale des transports routiers (F.N.T.R.), des bouchons ont été prévus dans la matinée du 4 mars notamment à Auch et à Sedan.

· # \*\* \*\*.

JA C. N.

· Liz

Dans une lettre adressée au Premier ministre, M. André Lajoinie, président du groupe communiste de l'Assemblée nationale, indique que ses amis jugent positive la diminution du priz de l'essence. En revenche, ils estiment « qu'une augmentation ? du gazole et du juei domestique serait inacceptable » et que « cette décision est inopportune et doit être annulée », car elle pèserait d'une manière trop lourde sur les dépenses de chauf-fage des familles, en particulier dans le logement social.

JEAN CONTRUCCL

### du temps pour payer toute la vie pour en profiter...

Cette alliance diamants créée par MP, vous la porterez sans attendre avec un versement comptant de 10% le solde jusqu'à 24 mois dont de 3 à 6 mois de crédit gratuit après acceptation du dossier

4, pl. de la Madeleine 260.31.44 86, rue de Rivolî 138, rue La Fayette

catalogue couleur gratuit sur demande.

# LES JOURNEES LA HAUTE FIDELITE D'EXCEPTION

à l'Hôtel Sofitel Sèvres 75015 Paris

samedi 6, dimanche 7, lundi 8, mardi 9, MARS 1982 de 10 h à 20 h

> SYNDKAT NATIONAL DE LA HAUTE FIDELITÉ

